

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





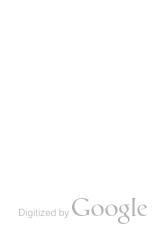

rabais des Empires : les bons & salutaires Princes : les cruelz & pernicieux tyrans: la fin des vns, & des autres: pour du tout en faire nostre prousit, & apprendre des sages, à estre homme de bien : des folz à estre plus rusé, & mieux aduisé. Ensuiure ce que les Sages ont loué, & euiter ce qui aura esté dommageable aux imprudens. Les grans Seigneurs y apprennent le moyen de rendre leurs subietz feables. Les subietz, l'obeifsance. Les gens d'Eglise sainteté & religion. Les Citoyes, gouuernement politique. Les gens de guerre, l'vsage des armes, es batailles, stratagemes, sieges, & expugnations de fortes places, occultes pratiques, embusques, rencontres, algarades, camisades, & autres exploits d'armes. Les bonnes gens des champs, contentement auec suffisance : brief il n'est celui qui n'en tire prousit : mesmes ceux ausquelz Dieu Toutpuissant ha tant fait d'honneur, que de leur assigner preeminences par dessus les autres, & les establir Gouverneurs des Royaumes, & principautez : esquelz telle erudition est tant necessaire, que vn des plus grans hommes qui naquist iamais, Aristote disoit : ceux estre indignes de Publique administration, qui sont ignorans des Histoires. Et me semble que ceux qui les enseignent, ne font moins de bien & plaisir, que font ceux, qu'vn homme fouruoyé en vn grand bois rencontre, qui lui enseignent le droit chemin qu'il fault tenir : & les passages dangereux occupez de brigans, qu'il convient euiter. Et est le tout representé comme en vne grand'table Geographique, hors des dangers des brigandages, & naufrages: tant les choses qui sont de nous distantes par grand internalle de lieux, & de temps, que celles qui sont voisines, & domestiques. Si donques ceux

ceux qui durant leur vie, ont voyagé, & nauigé es lointaines regions, depuis Leuant iusques en Ponent, sont estimez sages, pour auoir veu beaucoup: que dirons nous de celui qui verra plus de monde, d'experience, & de choses memorables en trois heures en vne Histoire & sans danger de sa personne, que trois hommes n'en sauroient voir en trois vies? Parquoy est Histoire tant plus à louer, d'autant qu'elle comprend plus de temps, en ses discours, que la vie de l'homme en tous ses voyages dangereux. Si donques Histoire est tant prousitable pour l'administration de la Republique, tant en paix qu'en guerre : si elle anime gens de tous aages & estats à vertu : si elle deterre, & destourne les meschans des mauuaises entreprinses, tesmoignat des maleuersations : si elle donne immortalité de gloire, pour mortalité de gestes: si elle nous enseigne que l'issue de tous desseins, est en la main d'un seul souuerain Seigneur Dieu : que rien ne demeure impuni : que Dieu tient la main aux bons, la bride aux meschans : que personne ne doit mettre son appui en ses forces : Finable ment si l'histoire est le comble de toute Philosophie, lumiere eternelle de posterité, luge incorruptible d'antiquité, aiguillon de vertu, fleau & naufrage de vice, retribution equitable de louenge & vitupere, trompette de renomee, Theatre d'honeur, forge de perpetuité, esperon de ieunesse, estandard de virilité, consolation de vieillesse, promptuaire & magazin de tous biens : ie me puis bien asseurer, que vostre noble Seignorie, & tous esprits bien naiz, ne trouuerez mauuais, que i'aye employé mon temps à vous en dresser vn tableau : auquel me suis efforcé de reduire & representer la noble & pacifique maison de Sauoye, comme desia ay fait de la Belliqueuse mai-Son

son de Bourgongne. Desquelles les Princes (à l'imitation des autres Peuples des Gaules) ont tou siours mieux aymé bien faire, que bien dire : & estre grans, que à chercher d'estre veuz, & estre en reputation enuers les hommes. Parquoy sont demeurez leurs gestes enseuelis en tenebres & trouble d'ignorance, pour n'auoir esté mis en memoire, par escrit, sinon par pieces & lopins. Qui ha esté l'occasion, Monseigneur, qui m'ha induit à ce labeur: estant en vouloir d'allumer ce que ie pourroye de lumiere, pour esclaircir, & illustrer nostre Gaule, comme i'espere que verrez bien tot, & plus à plein, en vn autre traité, de l'instauration de France, ou sera deduite l'estraction, & origine des Contes d'Albon, voz tre sillustres progeniteurs & ancestres. Desquelz toutefois est mention faite en ce narré: pour auoir esté voisins de Sauoye & Dauphiné, & auoir eu des affaires, à des meller ensemble. Parquoy, Monseigneur, estant vostre grandeur comme la planette & horoscope de mon esperance (à laquelle se diriget & addressent toutes mes actions) vous ay voué ceste Cronique des Allobroges, esperant que à la lueur de vostre nom, s'esuanouira la nuict, & desastre d'enuie. Vous suppliat treshumblement la receuoir en aussi bonne part, come ie desire, & espere faire chose plus capable de vostre haultesse: & comme venant de celui, qui viuant en l'une des prouinces de vostre gouvernement, vous veult rendre conte de son loisir. Du chateau de Beauieu ce premier iour de luillet L'an

M. D. LII.

## SOMMAIRE DES

CHAPITRES.

3

| CItuation & ce que contient le pais de Sauoye. CHAP.      | I.  |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Singularitez du païs des Vale siens, des Alpes, & du La   | ıc  |
|                                                           | I.  |
| Sauoye iadis Royaume.                                     | I.  |
| L'estat des Allobroges, apres la division du Royaume d    | le  |
| Bourgongne auquel ilz estoient contribuez.                |     |
|                                                           | V.  |
| De l'execution que fit Beral de Saxonie, en la personne d | le  |
| l'Imperatrice, par lui trouuee en adultere. v             |     |
| De la sommation que fit le Conte René de Mons             | à   |
| l'Empereur de faire iustice de Beral, qui auoit meur      |     |
| tri l'Imperatrice sa fille.                               |     |
| De la guerre que fit le Conte de Mons contre les fre      | _   |
| res de Saxonie. v11                                       |     |
| De la venue du Prince Beral de Saxonie, au pais d         | le  |
| Sauoye: duquel sont descendus les Contes & Duc            |     |
| dudit pais.                                               |     |
| Du voyage du Prince Beral de Saxonie en Espaigne,         | દુ. |
|                                                           | ۲.  |
| D'une bataille nauale, en laquelle fut blessé le Ro       | y   |
|                                                           | I.  |
| De Rodolph, qui succeda à Bozon son frere, au Royaum      | ıe  |
| de Bourgongne, & de la prinse de Maurienne par le         |     |
| Geneuois. x1                                              |     |
| De la seconde victoire que le Prince Beral obtint à l     | la. |
| reconqueste du Conté de Maurienne, aupres de l            |     |
| riuiere d'Arch. x11                                       |     |
| De la troisieme victoire que le Prince Beral eut, à l     | la  |
| R reconques                                               | •   |

# SOMMAIRE

| reconqueste de Maurienne, & fut sus le mont de<br>Pierre. |
|-----------------------------------------------------------|
| De la quatrieme victoire du Prince Beral sus ses ennemis  |
| pres de Cerdieres, & entiere reconqueste du Conto         |
| de Maurienne. xv                                          |
| De l'entreprinse que firent les Marquis de Suze, & de     |
| Saluces, & les Contes de Piedmont & de Canauois           |
| pour deffaire le Prince Beral, ou le chasser en son       |
| païs. xvi                                                 |
| De la venue de Madame Catherine femme du Prince           |
| Beral, en Sauoye, & comme elle y amena Humber             |
| leur filz surnommé apres Blanches mains. xvII             |
| Du soudain trespas de Rodolph, Roy de Bourgongne,         |
| & aussi comme mourut le Prince Beral vn temps             |
| apres. xvIII.                                             |
| De Humbert surnommé Blanches mains, filz du susdit        |
| Prince Beral, & comme il fut fait premier Conte de        |
| Maurienne. XIX.                                           |
| De la guerre que recommença le Marquis de Suze,           |
| contre le Prince Humbert, nouvellement Conte de           |
| Maurienne. xx.                                            |
| Du retour du Conte Humbert, & la Contesse Adelis sa       |
| femme, en leur Conté de Maurienne, ou ladite Con-         |
| tesse enfanta vn filz appellé Amé, puis comme ledit       |
| 6                                                         |
| De Amé premier de ce nom, appellé Cauda, second           |
| Conte de Maurienne, & comme il ayda au Conte              |
| 그 사람이 그렇게 살아 있다면 하는데  |
| de Bourgongne, à guerroyer le Conte de Lor-               |
|                                                           |
| Comme le Conte Amé de Maurienne espousa leanne,           |
| fille de Girard Conte de Bourgongne. XXIII.               |
| De la                                                     |

#### DES CHAPITRES.

| De la cause pour quoy le Conte Amé fut de | appellé Cauda     |
|-------------------------------------------|-------------------|
| & comme il mourut.                        | XXIII             |
| De Humbert second de ce nom, & tiers C    | Conte de Mau-     |
| rienne.                                   | ххv               |
| De Amé second de ce nom, premier          | Conte de Sa-      |
| uoye.                                     | XXVI              |
| De la guerre entre le Conte Amé de Sau    | oye,≤ Conte       |
| de Genéue, & du vœu d'Amé pour le         | •                 |
| victoire.                                 | XXVII             |
| Fondation d'vne Abbaïe nommee saint Su    | lpice. xxv111     |
| Du Conte Amé eslu Capitaine genera        | •                 |
| de mer faite par le Pape contre l         | les Turcs : &     |
| comme il print les armes de Rhodes        |                   |
| d'Acre.                                   | <b>x</b> x 1 x .  |
| Second voyage du Conte Amé en Syrie       | auec le Roy       |
| Philippe de France, second de ce nom,     |                   |
| dit Conte en Chipre.                      | <b>x x x</b> .    |
| De Humbert second Conte de Sauoye.        | <b>x x x 1</b> .  |
| De Thomas tiers Conte de Sauoye.          | <b>x x x</b> 11.  |
| Conquestes en Piedmont, faites par le     | Conte Tho-        |
| mas.                                      | XXXIII.           |
| De Amé troisieme de ce nom, quatrieme     | Conte de Sa-      |
| uoye, & de l'anneau de saint Maurice.     | xxxiiii.          |
| Des sept freres du Conte Amé troisieme.   | x x x v.          |
| Des deux sœurs du Conte Amé.              | XXXVI.            |
| De Boniface premier de ce nom, Conte d    | de Sauoye cin-    |
| quieme.                                   | XXXVII.           |
| De Pierre premier de ce nom, sixieme      | Conte de Sa-      |
| uoye.                                     | XXXVIII.          |
| Esmeute de guerre contre le Conte de Ge   | enéue. x x x i x. |
| Inuestiture memorable faite au Conte Pies |                   |
| В                                         | •                 |

## SOMMAIRE

| pereur Othon quatrieme de ce nom. XL.                   |
|---------------------------------------------------------|
| Des vespres de Sicile, auec autres incidens dignes      |
| de memoire, qui aduindrent du temps du Conte            |
| Pierre. XLI.                                            |
| De Philippe premier de ce nom, Conte de Sauoye sep-     |
| tieme. XLII.                                            |
| De Amé surnommé le Grand, quatrieme de ce nom,          |
| huitieme Conte de Sauoye. X LIII.                       |
| Guerre contre Humbert Dauphin de Viennois. X L 11 11.   |
| Renouation de guerre entre les Contes de Sauoye, & de   |
| Genéue par les pratiques du Dauphin. XLV.               |
| Esmeute de guerre entre le nouveau Dauphin, & le        |
| Conte Amé de Sauoye, & la paix faite auec le Conte      |
| de Genéue. XLVI.                                        |
| De Edouard, douzieme Conte de Sauoye. XLVII.            |
| De deux batailles, dont l'une gaigna le Conte Edouard,  |
| & perdit l'autre. XLVIII.                               |
| De Amé, treizieme Conte de Sauoye, frere de             |
| Edouard. XLIX.                                          |
| Des bastimens du Conte Amé, & aucunes guerres. L.       |
| De Amé sixieme, surnommé le Verd.                       |
| Les premiers desseins & heureuses entreprinses du Conte |
| Verd.                                                   |
| Guerre renouuellee alencontre des Dauphinois par le     |
| Conte.                                                  |
| Des affaires de Piedmont.                               |
| Institution de l'ordre de Sauoye, dit l'Annonciade. LV  |
| Voyage du Conte en Grece, pour la deliurance de l'Em-   |
| pereur Alexe, detenu prisonnier en Bulgarie. Lvi        |
| Des guerres en Piedmont contre les Viscontes Sei-       |
| gneurs de Milan. LVII                                   |
| $D\epsilon$                                             |

#### DES CHAPITRES.

De la venue de l'Empereur Charles quatrieme de ce nom, en Sauoye, pour la guerre des Viscôtes. LVIII. Du retour du Conte Verd en Sauoye, & plusieurs incidens.

LIX.

De Amé septieme de ce nom, Conte quinzieme. LX.

# DES DVCS DE

#### SAVOYE.

| E Amé premier Duc.                    | CHAPITRE I.                        |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Du Duc Amé eslu Pape, par le Co       | őci <mark>le de Ba</mark> sle. 11. |
| Departement du Concile de Baste, & c  |                                    |
| pauté, par le Duc Amé.                | 111.                               |
| De Lois second Duc.                   | 1111.                              |
| Du droit qu'ha la maison de Sauoye a  | u Royaume de                       |
| Chipre.                               | v.                                 |
| De Amé, troisieme Duc de Sauoye.      | v 1 .                              |
| De Philibert, quatrieme Duc de Sauoy  | e. v 1 1.                          |
| De Charles, cinquieme Duc de Sauoye   | . viii.                            |
| De Charles, sixieme Duc de Sauoye.    | ľX.                                |
| De Philippe, septieme Duc de Sauoye   | , <b>x</b> .                       |
| De Philibert, huitieme Duc de Sauoye  |                                    |
| De Charles, neuuieme Duc de Sauoye.   |                                    |
| Reduction de Sauoye à l'obeissance du |                                    |
| Camp de l'Empereur en Prouence.       | XIIII.                             |
| Guerre en Piedmont.                   | xv.                                |
| Armee de France, nouvellement venue e | n Piedmõt. x v 1.                  |
| Thurin assiegé, & la venue du Roy en  |                                    |
| leuer les fieges des villes.          | X VII.                             |
| Veue des trois Monarques de Chresti   |                                    |
| de Serizoles.                         | XVIII.                             |
| Siege & expugnation de Carignan.      | XIX.                               |
| •                                     |                                    |

# INDICE DES CHOSES MEMORABLES.

**3** 

| A Bon iour se font les bonnes          | Aiguebelle. 66                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| A auures. 190                          | Aigreuille tué par Sassonnage. 272  |
| A gens peu exercitez rien ne semble    | Albe prinse par les François. 377   |
| impossible. 99                         | Alberan premier Seigneur de Mon-    |
| abbaie S. Michel. 152                  | ferrat. 212                         |
| abbaie des Alpes. 138                  | Albon Gouverneur des Allobroges.    |
| abbaie de Thamis. 118                  | 36                                  |
| Abbé Ioachim divinoit. 123             | Albigeois heretiques. 153           |
| Abbé de sainte Benigne de Vulpian.     | Alciat Capitaine Italien. 378       |
| 311                                    | Aletheus autheur de meurtre. 36     |
| abolition de l'ordre des Templiers 250 | occis. 37                           |
| Absalon de Sauoye. 162                 | Alexandre Pape 111.143. se sauue    |
| absence des Princes dommageable.       | en habit de cuisinier 144. & fut    |
| 183                                    | iardinier. ibid.                    |
| abstinence de manger chair le ven-     | Alexe Empereur prisonnier. 298      |
| dredi instituee. III                   | Alinges chateau 205. rendu. 260     |
| accord des habitans d'Iuorie. 213      | Allemans sont meilleurs en campai-  |
| Acre cité assiegee. 123.127            | gne que es sieges. 178              |
| Acre rendue aux Chrestiens. 131        | Allemaigne fort troublee.           |
| adiuration du Roy au deuin Cha-        | alliance du Bastard de Chipre auec  |
| racux. 133                             | les Venitiens. 340                  |
| Adrian de Riedmat Euesque de           | Alpes. 1.3                          |
| Syon. 14                               | Altheus Abbé. 8                     |
| Aelen ville iadis Conté. 29            | Amberieu assiegé & prins par force. |
| affection de la maison de Medicis à    | 147                                 |
| la coronne de France. 364              | Ambronay recouuerte. 239            |
| affections contraires engendrent haine | Amasfroy pont. 67                   |
| 238                                    | Ambronay. 61                        |
| agaric. 19                             | Amé huitieme, premier Duc de Sa-    |
| Agaunum. 7                             | uoye. 32                            |
| Agnes fille du Conte Humbert. 141      | Amé surnommé Cauda Conte de         |
| Agnus Dei, &c. dit à la personne       | Maurienne 98. curieux de Ses        |
| du Pape. 192                           | fubietz. ibid. Il espousa Ieanne    |
|                                        | fille                               |

| fille au Conte de Bourgongne        | anachorites deux disciples en Sa-    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 104. qui fut extrait des Empereurs  | uoye. 136                            |
| de la nation Germanique. 105        | Annequin de Clerieu. 227             |
| Amé filz de Humbert. 108            | Annequin de Verrier vaillant Sei-    |
| Amé Conte pacifia la sedition des   | gneur. 301                           |
| nations 132. puis mourut en         | Anne fille du Roy de Chipre femme    |
| Chipre. 135                         | du Duc Lois de Sauoye. 335           |
| Amé III. filz de Thomas 154. fut    | anneau de saint Maurice. 158. 193    |
| Conte de Sauoye 197. surnommé       | Annessi chateau. 267                 |
| le Grand 199. fut fait Seigneur     | Annibal brifa les roches à force de  |
| d'Iuorie 214. & maistre de Ge-      | feu & vinaigre. 3                    |
| néue. 22 I                          | Annibal iuge des deux freres. 34     |
| Amé de Poitiers. 227                | Anselme Seigneur de Miolans. 222     |
| Amé surnommé le Verd Conte de       | Antuates. 6                          |
| Sauoye. 279                         | Antoine Seigneur de Beauieu. 281     |
| Amé premier Conte de Sauoye sau-    | apophthegme de Pape Pie II. 111      |
| ua la religion de Rhodes. 294       | appareil de guerre. 298              |
| Amé Conte de Genéue filz de Guil-   | appointement auec le Roy de Bul-     |
| laume. 265                          | garie. 304                           |
| Amé Conte de Sauoye assiegé au      | appointement auec Galeas Visconte.   |
| chateau de Lans. 296                | 316                                  |
| Amé VII. Conte de Sauoye. 323       | Araignon. II                         |
| Amé VIII. de ce nom, XVI. Conte     | Arch riviere 64                      |
| de Sauoye fut le premier Duc du-    | Ariadeno coursaire dit Barberousse.  |
| dit pais 326. qui laissa son Du-    | 370                                  |
| ché à Lois son filz 327. Il fut     | Arles siege Royal. 53                |
| estu Pape en plein Concile de       | armee des Geneuois en Prouence. 60   |
| Baste & proclamé 328. & à son       | Arminius Roy des Allemans. 386       |
| coronnement fut appellé Felix IIII. | armee des Piedmontois. 76            |
| de ce nom, 329. Puis ceda, &        | armee des Bourguignons sus le mont   |
| fut Legat à Latere, & se reduit à   | . Cenis. 77                          |
| fon hermitage. 332. 333             | armoiries ottroyees à Beral, pre-    |
| Amé III. Duc de Sauoye persécuté    | mieres des Contes de Sauoye. 51      |
| du hault mal. 342                   | arrieregarde du Conte de Sauoye      |
| ambassade violee. 154               | deffaite. 212                        |
| amour coniugale. 165. 166           | assault du Bourg S. Germain. 245     |
| amour des freres. 198               | assaults de mauuaises affections re- |
|                                     | doutables.                           |

| doutables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87      | Beral surmonte ses freres.        | 41     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| assiegeans combattent pour l'he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | onneur, | Beral chef de la genealogie des   | Con-   |
| & assiegez pour la vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245     | tes & Ducs de Sauoye.             | 41     |
| audace de Beral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43      | Beral fait Cheualier.             | 48     |
| В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Beral se declaire au Roy Bozon    | 54     |
| Bagey Conté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200     | Beral bien venu en Espaigne.      | 55     |
| Balde Iurisconsulte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167     | Beral Lieutenant de Bozon.        | 57     |
| Barges chateau affailli 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . prins | Beral choisit la guerre par terre | . 62   |
| par les François.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376     | Beral Lieutenant du Roy en 7      | )ien-  |
| Barnabo Visconte Seigneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de Mi-  | nois.                             | 62     |
| lan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307     | Beralanimoit ses gens au comba    | 1.63   |
| bains chauds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20      | Beral dedens Gap.                 | 63     |
| bataille nauale de Bourguig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nons &  | Beral à Vienne 63. vers Rod       | olph.  |
| Geneuois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57      | 59                                |        |
| bataille de Beral , & des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | quatre  | Beral à Grenoble.                 | 64     |
| freres de Mons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48      | Beral mettant pied à terre, ord   | lonne  |
| bataille des Piedmontois & B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ourgui- | fon armee.                        | 71     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66. 71  | Beral donne courage à ses gens    | . 80   |
| bataille ay mont du Mortier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 266   | Beral à Aiguebelle.               | 82     |
| bataille de Serizoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384     | Beral continué Gouverneur en 7    | Vien-  |
| bataille de la Duerse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310     | nois par Lempereur.               | 86     |
| bataille de Thamis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116     | Beral cheualereux & fidele.       | 86     |
| bataille en la vallee Fournou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e. 357  | Beral vesquit longuement.         | 87     |
| bataille nauale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124     | Beneuent cité brulee.             | 40     |
| bataille contre les Flamens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224     | Berengaire Roy des Lombards       | Sub-   |
| bataille à la Coste S. Andr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | é. 228  | iugué.                            | 39     |
| bataille entre les Suisses &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Berengaire homme de grand fa      | uoir,  |
| çois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331     | fit amende honnorable pour        | auoir  |
| baronnie de Vaux vendue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 292     | eu faulse opinion touchant le     | Cor-   |
| Barreaux chateau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211     | pus Domini.                       | 97     |
| Beatrix fille du Conte Thom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | as. 164 | S. Bernard Abbé de Clereuaux.     |        |
| Beatrice fille du Conte de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                   |        |
| The state of the s |         | Berne fait guerre au Seigne       | ur de  |
| uoye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147     |                                   | 343    |
| Bellemarche assiegé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | bienfaits & recompenses faite     |        |
| Bellecombe prinse par les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                   | 85     |
| siens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 209     |                                   | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,       |                                   | lanche |

| Blancke fille de Philippe Duc de      | Brechirasco chateau. 376             |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Bourgongne, femme d'Edouard           | Bresse 2. 3. 200. resiste à Lempe-   |
| de Sauoye. 226                        | reur, & saccagee. 208                |
| Blanche Marie fille de Galeas,        | brigandages. 92                      |
| femme de Philibert quatrieme          | Brigue ville. 10                     |
| Duc de Sauoye. 342                    | Bruno auteur de l'ordre des Char-    |
| Blanche fille du Marquis de Mon-      | treux. I I 2                         |
| ferrat, femme de Philibert Duc        | Burchard Euesque de Lion. 8          |
| de Sauoye. 353                        | Busca place force. 377               |
| Blandras chateau 11. prins par        | C                                    |
| Pierre de Sauoye. 157                 | cadenaz de forsaires, plus de quatre |
| Boges chateau prins. 222              | mille trouuez au camp. 386           |
| boire comme vn Templier, Prouer-      | Cefar Fregose. 374                   |
| be. 250                               | Cesar de Naples. 376                 |
| Bolestao Duc de Boëme. 39             | cages pleines de serpens. 130        |
| Bonneuaux chateau ruiné. 286          | Calocastre chateau. 304              |
| bon temps & oissueté font les gens    | Campais forteresse ruinee. 264       |
| vicieux. 99                           | camp de Lempereur en Prouence. 373   |
| Bonne fille du Duc de Bourbon         | Canauois. 74                         |
| femme au Duc de Sauoye, 290           | cannes persees pour respirer. 176    |
| Bonne de Bourbon. 326                 | capitaine vendant son honneur. 263   |
| Bonne fille de Sauoye femme de        | capricornes, 22                      |
| Galeace Duc de Milan. 352             | Caraio chateau reprins par les Fran- |
| Boniface filz de Amé III. & Si-       | çois. 375                            |
| cile sa femme. 154                    | Carignan rendu au Conte de Sauoye.   |
| Boniface septieme filz du Conte       | 149                                  |
| Thomas Archeuesque de Can-            | Carignan rendu aux François. 392     |
| tourbie. 162                          | Carmaignole assiegé. 376             |
| Boniface premier de ce nom, Conte     | Carloman bastard de Lois le Begue.   |
| de Sauoye 167. & Pape. 253            | <b>3</b> 8                           |
| Bourguignons victorieux. 81           | cas exectable. 238                   |
| bouquetains. 22                       | Catherine femme de Beral. 82         |
| Bozon en querelle contre deux ba-     | Catoriges. 1                         |
| stards. 38                            | cause du courroux du Marquis de      |
| Boson Roy de Bourgongne. 53           | Suze. 73                             |
| Bozon chef de son armee, & bleffé. 57 | cause de l'erection du Conté de Sa-  |
| Brancus Roy des Allobroges. 34        | uoye en Duché. 326                   |
|                                       | C cautele                            |

| cautele du Dauphin. 331              | Charles huitieme de ce nom, Roy de     |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| celerité & silence proufitable en    | France entreprend la conqueste du      |
| guerre. 178                          | Royaume de Naples. 355                 |
| Centrones. I                         | Charlote fille du Roy de Chipre        |
| cerimonie d'hommage. 313             | marice en Portugal, & apres en         |
| cerimonie du Deuin. 133              | Sauoye. 339                            |
| cession de droit des pais de Vaux &  | Charlote de Sauoye Royne de Fran-      |
| Chablais au Conte de Sauoye. 182     | ce. 336                                |
| cession volontaire de la dignité Pa- | chartrousse reedisiee. 148             |
| pale. 332                            | chartrousse de Pierrechatel pour l'or- |
| ceux de Come, & saint Martin, &      | dre de Sauoye. 294                     |
| Castelmont se donnent au Conte de    | chateau des Mottes. 278                |
| Sauoye. 321                          | chateau du pont d'Argus. 279           |
| ceux d'Aniou Rois de Hierusalem.     | chateaux appartenans à l'Euesque de    |
| 191                                  | Syon. 284                              |
| Chablais. 2                          | chateau de Genéue prins par Amé 220    |
| Chamoson pont.                       | Chateauguion. 344                      |
| changement du Conté de Sauoye. 138   | chastelard de Bouges. 261              |
| chapeau Imperial enuoyé au Conte     | Chastillir. 11                         |
| Verd pour ostage. 306                | Chast-artus mont. 141                  |
| chapelle erigee pour Trophee, en     | Chieras rendue. 378                    |
| Cerdieres lieu de bataille. 73       | Chophinguen Duc, Lieutenant de         |
| Characux Turc devin. 132             | Lempereur. 178                         |
| Charles IIII. Empereur. 312          | chose memorable de la Duchesse de      |
| Charles V. Empereur celebre l'or-    | Venise. 107                            |
| dre de Bourgongne. 295               | chose miserable de mourir par les      |
| Charles filz de Philippe septieme    | mains des siens. 214                   |
| Duc de Sauoye. 367                   | chose effroyable. 362                  |
| Charles Conte d'Aniou. 189           | Christierne Roy de Dannemarc. 352      |
| Charlemaigne le petit frere de Amé   | ciuilité de Beral. 53                  |
| III. 155                             | Clement V. Pape. 205                   |
| Charles Conte de Valois. 235         | colier de trois lags d'amour. 294      |
| Charles Duc de Bourgongne 343        | Cologne cité. 44                       |
| vindicatif. 344                      | Colonne-Iou. 155                       |
| Charles Duc cinquieme de Sauoye.     | Come ville affaillie. 315              |
| 353-                                 | Combe contree.                         |
| Charles Duc sixieme de Sauoye. 354   | commandement de fermer les bour-       |
|                                      | gades                                  |

| gades de Sauoye.             | 222         | Contais.                        | 11      |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|
| cluse de Geys prinse.        | 262         | conte de Suze.                  | 56      |
| commandement du pere au      | x enfans    | conte de Piedmont.              | 56      |
| de faire vengeance.          | 46          | conté de Genéue.                | 2       |
| commencement de querelle     | immor-      | conté de Maurienne.             | 2       |
| telle entre la maison d'o    | Aniou &     | conte de Mons pere de l'Impera  | urice.  |
| celle d'Arragon.             | 191         | 44                              |         |
| communauté rude & violent    | e. 362      | conte de Sauoye.                | 149     |
| Conches.                     | 11          | conte de Vertus.                | 310     |
| concile general à Verceil.   | 97          | conte de Maurienne loué de s    | es en-  |
| concile à Clermont en Auue   | rgne 112    | nemis.                          | 94      |
| concile souz le Pape Greg    | oire sep-   | conte de Mascon tué.            | 102     |
| tieme.                       | 111         | conte de Lorreine tué.          | ibid.   |
| concile à Diion.             | 141         | conte de Venice.                | 108     |
| concile à Lion.              | 160.248     | conte de Sauoye autheur de pai  | x 122   |
| concile à Vienne.            | 250         | capitaine de l'armee des Chr    | estiens |
| concile general à Florence.  | 332         | ibid.                           |         |
| concile general à Baste.     | 328         | conte de Mascon & Chalon pe     | rsecu-  |
| confidence de grand nombre   | e n'est as- | teur des Eglises.               | 142     |
| ∫euree.                      | 68          | conte d'Ausserre mort de soif.  | 225     |
| conseil de Characux.         | 134         | conte de Henault cassé.         | 225     |
| conseil d'ennemi.            | ibid.       | conte de Namur prisonnier.      | 225     |
| congnoitre la maladie est de | emie gua-   | conte de Sauoye confalonnier    | de Le-  |
| rifon.                       | 137         | glise.                          | 161     |
| conspiration des moines con  | ntre l'Ab-  | conte de Sauoye prins prisonni  | ier de- |
| bé.                          | 236         | uant Thurin.                    | 173     |
| coniuration en Sicile digne  | e de me-    | conte de Genéue en fuite.       | 204     |
| moire.                       | 190         | conte de Sauoye creé Prince de  | · Lem-  |
| conqueste sus Bernabo Visc   | onte. 316   | pire.                           | 207     |
| conqueste de Amé troisiem    | e. 154      | contention des limites engend   | re de-  |
| conquestes sus les Visconte. | s de Mi-    | bat.                            | 290     |
| lan par le Conte Verd.       | 315         | conte de Sauoye estoit le recou | ırs des |
| conseil ne doit estre com    | nuniqué à   | afflig <b>e</b> 7.              | 320     |
| femme.                       | 184         | conte Verd estant malade fait g | zuerre. |
| Constance fille d'Amé tro    | isieme, &   | 318                             |         |
| Cicile sa femme.             | 154         | conte de Sauoye formidable au   | x An-   |
| Conradenfant du Conte de     |             | glois.                          | 319     |
|                              |             | C 2 conue                       | rnances |

| conuenances entre le Roy Richard     | defendre le sien vault mieux que       |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| d'Angleterre & Gui de Lusignen.      | d'enuahir l'autrui. 192                |
| 338                                  | desordre de commune sans chef, &       |
| conuent de Brou hors des murs de     | ∫ans obeisfance. 283                   |
| Bourg. 366                           | departement & Separation du con-       |
| conventions entre le Roy Iean & le   | cile de Baste. 332                     |
| Conte de Sauoye pour les limites     | despote de Inus Princesse de Grece 300 |
| de Sauoye, & Dauphiné. 290           | destroussement est occasion de grand   |
| coronne ostee à Lempereur Federic    | mal. 343                               |
| par ceux de Parme. 208               | deux freres contendans le Royaume      |
| Cottius Roy des Alpes. 35            | des Allobroges. 34                     |
| court de Rome en Auignon. 254        | deux iambons vendus cent trente escus  |
| Cremone mise à sac. 208              | Soleil. 388                            |
| cri des Piedmontois. 79              | deux moines d'Ambronay furent          |
| cruauté ne demeure impunie longue-   | cause de rompre la paix. 236           |
| ment. 287                            | deux chateaux rasez par appointe-      |
| cruauté & pilleries. 91              | ment. 235                              |
| cruauté est l'infortune d'vn Prince. | Dieu seul remplit l'esprit de l'hom-   |
| 220                                  | me. 137                                |
| Cule iadis retraite des voleurs. 52  | difference d'un soudart à un Prince.   |
| Chipre riche & voluptueuse dediee    | 171                                    |
| à Venus. 337                         | diligence des gens de Beral. 69        |
| D                                    | discords des Princes semblables aux    |
| D'Albon Conte. 113                   | comedies des Antiques. 235             |
| Damiate cité. 134                    | dissention entre le Duc de Venise &    |
| danger ou fut le Roy. 224            | le Duc & Cité de Gennes. 320           |
| Dardon pont.                         | division en la Chrestienté rend Le-    |
| Dauphiné vendu au Roy de France,     | glise troublee. 329                    |
| & pour quelle raison. 288            | Diuorie & Cornyay villes prinses 324   |
| Dayent. 11                           | Saint Dominique inquisiteur de la      |
| declaration du Marquis de Suze. 76   | Foy. 154                               |
| deffaite des brigands. 53            | Domitius Barbus. 34                    |
| deffaite des Piedmontois, & siege    | droit de primogeniture. 201            |
| leué deuant Gap. 63                  | duc d'Autrice autrement d'Auteri-      |
| deffaite des Piedmontois 67.72.80    | che. 205                               |
| deffaite des Lorreins & Barrois. 102 | Dunoy ville. 30                        |
| deffaite des Foucignerains. 261      | •                                      |
|                                      | E                                      |

| E                                                                 | estranges & lointaines alliances,     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Edouard Conte de Sauoye prins en la                               | pernicieuses. 199                     |
| bataille 271. & recouru. 272                                      | Euesque de Syon remis en son lieu 284 |
| Edouard de Sauoye filz du Conte                                   | l'Euesque de Genéue est Seigneur      |
| Amé. 224. Duc de Sauoye. 255                                      | temporel de la Cité. 222              |
| Edouard victorieux de la bataille 260                             | Eugene Pape quatrieme, cité au Con-   |
| essigie de la guerre. 232                                         | cile 328. declaré Heretique &         |
| effroy & desordre de l'armee des                                  | Schismatique ibid. deposé de la       |
| freres de Mons. 49                                                | dignité Papale ibidem. & depuis       |
| l'Empire estant en trouble les Contes                             | declaré legitime. 332                 |
| de Sauoye ont occupé plusieurs                                    | execution cruelle. 190                |
| places. 186                                                       | expedition en Saluces. 295            |
| en guerre rien ne doit estre mespri-                              | Eybron. 60                            |
| sé, tant soit petit. 270                                          | F                                     |
| en guerre n'y ha que Image de mort.                               | Fabius Max. 34                        |
| 233                                                               | faux rapports. 236                    |
| Entremons assiegé 218. rendu à la                                 | Federic persecuteur des Papes. 160    |
| volonté du Conte Amé. 219                                         |                                       |
|                                                                   | femme dissolue merite punition. 43    |
| entreprinse des Geneuois contre Bo- femmes sauuerent leurs maris. |                                       |
| zon Roy de Bourgongne. 60                                         | festes & vogues causent plusieurs in- |
| entreprinse de guerre des Piedmon-                                | conueniens. 216                       |
| tois. 76                                                          | Ferriere. 77                          |
| entreprinse de l'homme vaine, si Dieu                             | festins, ioustes & combats. 83        |
| n'y consent. 93                                                   | Floquet ou Flauquet Duc des Allo-     |
| escarmouche au chateau d'Entremons                                | broges. 37                            |
|                                                                   |                                       |
| 218  Espaigne. 33                                                 | Florentins marchans de leur liberté.  |
| espee à feu de iet. 286                                           | 252                                   |
|                                                                   | Florentins ayment estat de Commu-     |
|                                                                   | nauté. 364                            |
| Estaffarde Abbaie. 292                                            | Florimont assiegé & prins. 285        |
| Estaphida prinse. 303                                             | fondation de S. Maurice. 8            |
| estant la Foy d'vn Prince perdue,                                 | fondation de Leglise des Prescheurs   |
| tout est perdu. 206                                               | à Montmelian. 279                     |
| Estienne de la Baume Admiral du                                   | •                                     |
| -                                                                 | force sans ordre ne sert de rien. 267 |
| - 77                                                              | C 3 force                             |
|                                                                   |                                       |

| force consiste en bon ordre. 259      | gentilhomme prins en stupre. 305       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| fort de Charbonnieres. 66             | Geneuois industrieux en guerre na-     |
| fortune de guerre est commune à       | uale. 57                               |
| tous. 286                             | Geys assiegé & prins. 286              |
| fortune prospere est à craindre. 169  | Goncellin. 210                         |
| Foucigni. 2. 30                       | Gradestz chateau. 9                    |
| Foulquequier. 61                      | grandmaistre de Rhodes tué. 124        |
| France le refuge des Papes affli-     | Grandmont dit les os S. George. 264    |
| ge <sub>7</sub> . 143                 | grand ioye presente fait oublier les   |
| François grans conquerans. 192        | ennuis & fascheries passees. 95        |
| S. François autheur des freres mi-    | grans affaires font oublier les petis. |
| neurs. 152                            | 18 <del>7</del> .                      |
| François Marquis de Saluces. 375      | Gransson assiegé & rendu. 344          |
| François de Bourbon Conte d'An-       | grand aage est accompaigné de gran-    |
| guien Lieutenant general pour le      | de experience. 364                     |
| Roy en Piedmont. 382                  | Gregoire XI. Pape. 312                 |
| fraude descouuerte par espions. 176   | Gregoire X. Pape. 247                  |
| Federic surnommé Barberousse Em-      | Grisons. 3                             |
| pereur persecuteur. 143               | Griffonfilz de Charles Martel tué. 37  |
| freres diuisez aisez à deffaire. 201  | Gaule heureuse quant aux factions.     |
| froid pour nourriture. 4              | 167                                    |
| fuite du Conte de Genéue. 221.267     | Guarin Euesque de Syon. 155            |
| fuite des Piedmontois. 72             | Guerard Quanuese. 362                  |
| fuite des deux freres de Mons. 49     | Guermuch cheualier. 48                 |
| G                                     | guerre en Saxonie. 47                  |
| Gailliard forteresse. 215             | guerre recommencee par les Gene-       |
| Galeace Duc tué par vn Gentilhom-     | uois. 60                               |
| me Milannois. 351                     | guerre par les Piedmontois, contre     |
| Galois print le chateau de Balon. 265 | le Roy de Bourgongne. 60               |
| Gallipoli abandonnee des Turcs. 302   | guerre contre le Seigneur de Beau-     |
| Gap 61. affiegé des Piedmontois. 62   | ieu. 32 1                              |
| Gaspard de Mommeur Mareschal          | •                                      |
| de Sauoye. 301                        | geable. 92                             |
| -                                     | guerre entre Philippe Roy de Fran-     |
| Gauthier Euesque. 15                  | A                                      |
| Geys. 2                               |                                        |
| Genéue. 30.205                        |                                        |
| •                                     | Gui                                    |

| Gui de Lusignen Roy de Chipre  | e 135       | hommage & serment faits à Lempereur   |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| & de Hierusalem.               | 337         | par Humbert blanches mains. 90        |
| Gui Conte de Rangon.           | 374         | hommage du Seigneur de Briançon       |
| Guigonne fille du Conte d'Albo | n fem       | au Conte de Sauoye. 110               |
| me de Amé Conte de Ma          | urien-      | hommage solennel & memorable. 3 12    |
| ne.                            | 113         | honneur fait à Beral par ceux de Lens |
| Guigue Dauphin tué à la Per    | Tiere.      | lebourg, au retour de sa victoire. 81 |
| 277                            |             | honneur au Pape par les Venisiens.    |
| Guillaume de la Baume gouve    | rneur       | 144                                   |
| du Conte Verd 279. tué d       | leuant      | honneurs faits à Beral en Bourgon-    |
| Carignan.                      | 293         | gne. 53                               |
| Guillaume de Ienuille Seigne   | ur de       | Hugues Seigneur de Foucigni. 241      |
| Geys.                          | 215         | Hugues Euesque de Syon. 8             |
| H                              |             | Hugues Euesque de Genéue. 8           |
| habits du Conte de Sauoye &    | des         | Hugues Duc de Saxonie. 40             |
| siens.                         | 299         | Hugues Darses Capitaine de Ter-       |
| Hannibal Brancaccio Capitaine  | -374        | race. 211                             |
| hardiesse des Piedmontois.     | 8o          | Humbert filz de Beral 82. hardi &     |
| hardiesse de Beral.            | 65          | bien adextre 84. surnommé Blan-       |
| harengue pour la paix.         | 229         | ches mains ibidem. naturellement      |
| Haultecombe Abbaïe.            | 141         | adonné aux armes 89. fait & creé      |
| Henri Empereur saint homme     | . 88        | Conte de Maurienne, par Lempe-        |
| premier de ce nom.             | 104         | reur 90. il espousa la fille au Mar   |
| Henri de Boëme Empereur.       | 113         | quis de Suze 95. vsa ses iours à      |
| Henri Euesque de Laon.         | 8           | Hermillon 97. Prince bien aymé        |
| Henri de Luxembourg Emperen    | ır se-      | & pacifique. ibid.                    |
| ptieme de ce nom.              | 206         | Humbert espousa la Damoiselle de      |
| Henri Duc de Bauiere vaincu.   | 40          | Venice nommee Laurence. 108           |
| Hermegonde Roine de Bourgon    | gne.8       | Humbert filz du Conte Amé de Sa-      |
| Hermillon forteresse construit | e par       | uoye. 119                             |
| Beral.                         | 67          | Humbert second Conte de Sauoye,       |
| Hiconiens.                     | I           | troisieme de ce nom 135. & print      |
| Hieronyme de Camerin occis.    | 376         | à femme la fille du Duc de Salin-     |
| histoire du Conte de Mascon c  | ontre       | ge nommee Anne 141. laquelle          |
| la commune opinion.            | 142         | trespassee print Pernelle fille du    |
| hommage ignominieuse du Ma     | rquis       | Conte de Bourgongne, vefue d'vn       |
| de Saluces.                    | <b>2</b> 96 | Duc d'Austriche. 141                  |
|                                |             | Humbert                               |

| Humbert filz d'Amé Conte de Mau-      | Iean André Lampogne Gentilhom-       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| rienne. 104                           |                                      |
| Humbert second de ce nom, troi-       |                                      |
| sieme Conte de Maurienne. 107         |                                      |
| Humbert frere de Guigue Dauphin       | res. 147                             |
| 278. il se rendît Iacopin à Lion.     |                                      |
| 289                                   | que de la finer. 186                 |
| Humieres Lieutenant general du Roy.   |                                      |
| 377                                   | impieté des Templiers. 248           |
| Hyblet de Chaland. 319                |                                      |
| Hyolant femme d'Amé Conte de Sa-      | leur d'une publique. 237             |
| иоуе. 276                             |                                      |
| Hypotypose de la guerre. 233          |                                      |
| I                                     | Ingaunes. 1                          |
| Ianus de Lusignen Roy de Chipre       |                                      |
| prisonnier. 339                       |                                      |
| Iaques de Chalandtué deuant Cari-     |                                      |
| gnan. 293                             | inuasion de Dauphinois sus ceux de   |
| Iaques de Quart Baillif de Chablais.  | Montmellian. 223                     |
| 222                                   | inuention pour auoir viures. 175     |
| Iaques Porchet Archeuesque. 253       | inuention de Boniface pour estre Pa- |
| Iaques Dapienne. 334                  |                                      |
| Iaques Seigneur de Rhomon. 335        | inuention de bombardes & artillerie  |
| Iaques Bastard Euesque de Nicosie.    | ù feu. 333                           |
| 339                                   | inuention de l'Imprimerie. 333       |
| Iean de Chalon. 262                   | ioye des Geneuois pour la mort du    |
| Iean Visconte Archeuesque & Duc       | Roy Bozon. 59                        |
| de Milan. 291                         |                                      |
| Iean de Prochite autheur de sedition. | femme de Amé troisieme Duc           |
| 190                                   | de Sauove. 212                       |
| Iean Roy de France celebroit la feste | Isere riviere. 64                    |
| de l'Estoile. 295                     | Isle de Chipre. 337                  |
| Iean Gutemberg Zuniungen Cheua-       | Isle de Rhodes prinse par les cheua- |
| lier de Maience, inuenteur de         | liers de S. Iean. 254                |
| Timpression. 333                      | issue de Beral hors des Allemaignes. |
| Iean filz de Ianus Roy de Chipre.     | 51                                   |
| 339                                   | Italie pais subiet à partialité. 360 |
|                                       | Iuberus                              |

| Iuberus mons.                    | 27          | Le Pas de Leschelle.            | 7 <b>7</b>    |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| iubilé institué.                 | 254         | le Seigneur de Beauieu.         | 241           |
| Iuerdun assiegé.                 | 180         | Le Mont de Mortier.             | 266           |
| K                                |             | le Brabançon tué.               | 270           |
| Karone ville.                    | 10          | le Conte Verd fut Seigner       | •             |
| L                                |             | Quiers.                         | 281           |
| La Tour du Pin assiegé.          | 288         | Le Bret Pas de Roche.           | 156           |
| La Coste S. André.               | 227         | Le Pas de Lescluze.             | 204           |
| la vie de l'homme depend d'autru | ii 23 T     | le Dauphin fait guerre en Sauoy | e <b>2</b> 09 |
| la feste Dieu instituee.         | 194         | Le Fort de Leglise.             | 220           |
| La Tour de Peil forteresse       | 159         | le Conte de Genéue est seigneur | hors          |
| La Tour de Broye.                | 180         | des murailles.                  | 222           |
| La Verboine.                     | 239         | le Turc s'est fait grand pa     | r les         |
| la hache S. Maurice.             | 314         | guerres des Chrestiens.         | 232           |
| La Motte de Moillebrune prinj    | le 324      | Le Moyne capitaine.             | 308           |
| Lac de Lozane ou Genéue.         | 29          | legion de Thebes.               | 158           |
| Lamorath Prince des Turcs.       | 298         | Lelio Montano tué.              | 376           |
| largesse aux poures.             | 198         | Lens le Bourg.                  | 72            |
| Lassiloth prinse.                | 303         | les charges font les hommes.    | 89            |
| Latobriges.                      | I           | les poures de Lion.             | 146           |
| larices.                         | 17          | les noms des Cheualiers de      | ľ∕An-         |
| lanxi espece de froment.         | 16          | nonciade.                       | 294           |
| Laye chateau.                    | 205         | les hommes mesurent l'issue des | s cho-        |
| le Conte de Sauoye creé pr       | remier      | ses selon leurs affections.     | 45            |
| Conte de Lempire.                | 128         | les compaignies de Gascons.     | 227           |
| le filz du Conte de Mascon s     | e ren-      | les Seigneurs de la Chambre.    | 282           |
| dit religieux à Clugni.          | 142         | Les Marches chateau.            | 277           |
| le corps saint Sigismond trou    | ué par      | les Viscontes de Milan entre    | :pren-        |
| Lempereur.                       | 314         | nent sus le Conte.              | 291           |
| le Conte de Sauoye sauua la      | ı reli-     | les defortunes & dommages so    | nt en-        |
| gion de Rhodes.                  | 127         | chainez.                        | 212           |
| Le Bourget.                      | 70          | lettres du Marquis de Suze      | à ses         |
| le Conte de Sauoye print & ve    | estit la    | confederez.                     | 74            |
| cotte d'armes du grand n         | naistre     | Lepontiens.                     | 1             |
| de Rhodes.                       | 124         | liberté achetee par argent pa   | ır les        |
| le grand passage d'outremer.     | 1 I 2       | Luquois.                        | 252           |
| le bras S. George.               | <b>3</b> 06 | lieures blancs.                 | 4             |
| <b>.</b>                         | -           | Ð                               | Lieud         |

| Lieudemond Euesque de Syon solli-     | Marie de Brabant femme de Amé           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| citeur de rompre mariage. 36          | Conte de Sauoye. 212                    |
| Limeno rendu. 304                     | Marmalz chateau. 215                    |
| limites du pais de Sauoye, deça les   | Marmotaines. 24                         |
| Mons. 2                               | Marmalz chateau prins 216               |
| Lois Roy de France institua l'ordre   | & ruīnė. ibidem                         |
| de France. 295                        | Marquis de Guast lieutenant de          |
| Lois bastard de Lois le Begue. 38     | Lempereur. 373                          |
| Lois enfant du Conte de Mons. 45      |                                         |
| Lois Conte d'Eureux. 225              | ·                                       |
| Lois deuxieme Duc de Sauoye. 335      | • •                                     |
| Lois filz de Lois deuxieme Duc de     | • •                                     |
| Sauoye, Roy de Chipre. 336            |                                         |
| Lombardie. 105                        |                                         |
| loy Voconie semblable à la Salique    |                                         |
| 194                                   | massons de Sauoye. 229                  |
| Lozane cité. 29                       |                                         |
| Luch ou Leuch ville prinse d'assault. | •                                       |
| 157                                   | Manfroy Roy de Sicile tué. 189          |
| Luques destruite. 200                 | •                                       |
| M                                     | Mayerie chateau. 13                     |
| maison des Viscontes. 208             |                                         |
| maison des Turrians. 208              |                                         |
| maladie de Beral à Arles. 87          | Melchella Soudan d'Egypte print         |
| maladie du Conte Pierre. 193          |                                         |
| maladie de Naples. 358                | • • •                                   |
| mariage des deux filles de Sauoye 235 |                                         |
| mariage deffendu aux Prestres. 111    | •                                       |
| Marguerite de Bourgongne. 326         |                                         |
| Marguerite de Bourbon femme à         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Philippe, seigneur de Bresse &        | • •                                     |
|                                       | Mezieres chateau ruïné. 286             |
| Marguerite d'Austriche fille de       | •                                       |
| Maximilian Empereur, femme du         | -                                       |
| Duc de Sanoye. 365                    |                                         |
| Marguerite fille du Conte Thomas.     | ,                                       |
| 164                                   | Mirebel chateau assiegé, & prins        |
| •                                     | 240.                                    |

| 240. puis rendu.              | ibidem       | ple de nouveau conquis.         | 151         |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| Molard de Melier.             | 264          | moyens de nourrir paix & amitié | •           |
| Moncalier assiegé 150. & r    | •            | Mulphaces Roy barbare de Thu    |             |
| Conte de Sauoye ibid. au      |              | 370                             |             |
| çois 374. mis à ∫ac.          | <b>3</b> 78  | mutation du Pape Eugene.        | <b>33</b> 0 |
| Moudune.                      | 71           | ×                               | • •         |
| Monforchier chateau.          | 256          | Nantuatois.                     | r           |
| Monthopoli prinse.            | 303          | Naters ville.                   | 11          |
| Montfourchu.                  | 27           | nativité d'Amé deuxieme Cont    | e de        |
| Montdeuis.                    | 60           | Maurienne, & premier de         | e ce        |
| Montiou.                      | 2            | nom.                            | 97          |
| Montorge.                     | 11           | nature du Diable.               | 137         |
| Mont de pierre.               | 65           | nature des Sauoisiens.          | 5           |
| Mont S. Bernard.              | 3            | nature de Communauté.           | 156         |
| Mont S. Gothard.              | 3            | neige pour pasture.             | 4           |
| Mont Beliard assiegé par Lo   | is Dau-      | Neron supprima le Royaume       | des         |
| phin de Viennois.             | 330          | Allobroges.                     | 35          |
| Mont Cenis.                   | 72           | Nicolas V, Pape.                | 332         |
| Mons Pirenees pleins de       | bando-       | Nicolo de Colonna Romain, tu    | ia le       |
| liers & brigans.              | 54           | Conte de Genéue.                | 117         |
| Mons d'abondance.             | 156          | Nice.                           | 2           |
| Montmelian brulé.             | 223          | nobles maisons de Sauoye & Br   | ese.        |
| Monthou chateau.              | 277          | 282                             |             |
| Mordres chateau ruiné.        | 286          | nom de Moyne signisie solitude. | 237         |
| Moril bourg.                  | 11           | nul plaisir perdu entre les gen | s de        |
| mort de l'Admiral de Dama.    | s. 126       |                                 | 273         |
| mort cruelle de la Royne      | ďE∫pai-      | <b>~</b> ~ ~ .                  | 343         |
| gne.                          | 297          | 0                               |             |
| mort des deux plus ieunes j   | freres de    | obstination du Duc de Bourgon   | gne.        |
| Mons,& deffaite de leurs      | gens.49      | 344                             | -           |
| mort du capitaine des voleu   | rs. 53       | occision des Piedmontois.       | 79          |
| mort du Conte Amé en Auigr    |              | Octodurum.                      | 9           |
| mort de messire Thomas de Sat | uoye203      | Odes Duc de Bourgongne.         | 135         |
| mort de la Contesse Sibille.  | 212          | Odes filz du Duc de Bourgongne  | 241         |
| Moudon prinse.                | 179          | Odrandino premier Marquis de    | •           |
| moynes punispar leur superio  |              | rare.                           | 152         |
| moyen de traiter & entretes   | •            | œufs cuits sans feu.            | 4           |
| -                             | <del>-</del> | D 2 a                           | uure        |

| œuure louable de Beral. 73           | Beral. 50                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| office de Prince auquel se fait rap- | Paleologue Marquis de Monfer-          |
| port. 237                            | rat. 276                               |
| offre de recompense par le Conte de  | Paleologue nom des Empereurs           |
| Bourgongne au Conte de Mau-          | Grecs. 309                             |
| rienne. 103                          | Pape met le pied sus la teste de Lem-  |
| Olivier de Boulhe tué. 225           | pereur Federic. 145                    |
| Onczies. 71                          | par quel moyen la cité de Nice vint    |
| ordre de l'Annonciade de quinze      | entre les mains des Contes de Sa-      |
| Cheualiers. 294                      | uoye. 325                              |
| ordre d'Angleterre bleuf ; iartiers. | par laps de temps muent toutes cho-    |
| 295                                  | ses. I                                 |
| ordre de Bourgongne, toison d'or.    | Panormitains mutins. 192               |
| 295                                  | Pas du Sex. 70                         |
| ordre des Chartreux. 112             | parole de Prince audacieux. 106        |
| origine de la maison de Ferrare. 152 | partialitez es monasteres qui sont sus |
| origine de mauuais rapport. 238      | frontiere. 237                         |
| origine des Guelphes & Gibelins.     | partialité en Iuorie. 213              |
| 164. 165                             | partageentre les freres de Sauoye 197  |
| Othe de Brunsuich. 310               | païsans celebrent les festes en yuron- |
| Othon III. 86                        | gneries. 216                           |
| Othon filz de Lempereur vaincu &     | pension aux Suisses par le Roy de      |
| mené prisonnier à Venise. 145        | France. 345                            |
| Othon II. 40                         | persecution de Leglise Gallicaine 141  |
| Othon III. 40                        | pertinacité de Beral. 78               |
| Othon Duc de Saxonie, premier Em-    | peuple Viennois loua Dieu, d'estre     |
| pereur Germain. 39                   | gouuerné par Beral. 85                 |
| ours. 4                              | phaisans. 26                           |
| P                                    | pestilence & famine sont voisines. 205 |
| pais de Maurienne deliuré de ses     | Philippe Duc de Bourgongne. 241        |
| maux. 72                             | Philippe Auguste Roy de France 128     |
| pais de Maurienne prins & pillé      | Philippe de Valois Roy de France       |
| par les Piedmontois. 60              | interposa son autorité pour la         |
| pais de frontiere subiet aux oppres- | paix des Princes. 278                  |
| fions d'ennemis. 229                 | Philippe septieme, filz du Conte       |
| pais d'Alsate. 33 I                  | Thomas. 163                            |
| paix finale, ou ne fut compris       | Philippe de Sauoye heritier de son     |
|                                      | frere.                                 |

| frere.                    | 193         | pillars prins & punis.           | 292     |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|---------|
| Philippe Roy de France    | excommu-    | Pinerol rendue au Conte de Sa    |         |
| nié.                      | 254         |                                  | 379     |
| Philippe Conte de Sauc    | oye & de    | Pisans ruinez.                   | 251     |
| Bourgongne.               | 194         | Pistoye ville.                   | 167     |
| Philibert & Charles succe | esseurs en- | place qui parlemente est à dem   | i per–  |
| funs de Sauoye.           | 342         | due.                             | 185     |
| Philibert surnommé le     | Beau Duc    | places prinses sus Leuesque de   | •       |
| huitieme de Sauoye.       | 365         |                                  | 319     |
| Philibert Duc enterré et  | ntre deux   | plus regarder fault à la conse   |         |
| Marguerites à Brou.       | 366         | ce, que au dommage presen        | _       |
| Philibert Emanuel Surnon  | nmé Prin-   | plus grands charges, plus e      | •       |
| ce de Piedmont.           | 367         | chent.                           | 329     |
| Philippe le hardi Duc     | de Bour-    | Pont de Genéue.                  | 204     |
| gongne.                   | 326         | Port de Vingt mille.             | 57      |
| Philippe VII. Duc de Sa   | uoye. 359   | portes de Syon abatues.          | 157     |
| Piedmontois campez pre.   |             | pots de feu Gregois.             | 130     |
| ennemis.                  | 69          | pourquoy le Conte Amé de é       | Мац-    |
| Piedmontois forcez de con | mbatre.71   | rienne fut appellé Coda.         | 105     |
| Piedmont 2. bien fertile. | 4           | poulles de rochers.              | 26      |
| Piedmontois deffaits & c. | hassez. 65  | pragueries abolies.              | 214     |
| Pierre de Sauoye Arche    | uesque de   | premiers fondemens d'amour.      | 231     |
| Lion.                     | 241         | prince craingnant Dieu est ay    | mé de   |
| Pierre Strozzi.           | 388         | Son peuple.                      | 276     |
| Pierre de Sauoye premi    | er Conte.   | prince vertueux doit obuier à    | puiʃ-   |
| 174                       |             | Sance iniuste.                   | 309     |
| Pierre d'Arragon occupat  | eur de Si-  | prince ne doit oublier ses af    | Faires  |
| cile.                     | 191         | pour ses plaisirs.               | 184     |
| Pierre de Gransson.       | 213         | prinse de Bellemarche.           | 288     |
| Pierre de Lusignen tua so | n frere &   | prinse du fort de Cule, par Berd | al. 53  |
| laissa le Royaume de Cl   | tipre à ∫on | priere de Lempereur voyant l'I   | talie . |
| filz Ianus.               | 338         | 207                              |         |
| Pierre d'Archambault Lie  | utenant en  | prioré sus le lac à l'entree du  | mont    |
| Ferrene.                  | 343         | Chast-artus.                     | 141     |
| Pierre de Medicis magni   |             | priuileges donnez aux Venitien   | is par  |
| gneur.                    | 361         | le Pape.                         | 145     |
| pillage desordonné.       | 363         | prodigalité d'un Prince fait d   | ppri-   |
|                           |             | D 3                              | mer     |

| mer ses subietz.                 | 255      | 340                            |         |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| prousit de vie solitaire n'est q | u'à ce-  | remontrances des vieux Cheuali | ers à   |
| lui qui y vaque.                 | 140      | Beral.                         | 77      |
| Prochite en habit de Cordeli     | ier fait | remontrance du Marquis de Su   |         |
| ses pratiques.                   | 190      | ses confederez.                | 74      |
| prosperité immoderee ne se de    | oute de  | remontrance de Beral à son fil | 11/1/20 |
| future infortune.                | 267      | remontrances au Conte, de re   | pren-   |
| Prouence est du Royaume de       | Bour-    | dre en main ses affaires.      | 140     |
| gongne.                          | 53       | rencontre des Piedmontois & I  |         |
| prouesse du Conte de Lorreine    |          | guignons.                      | 65      |
| publiq preferé au particulier    | . 202    | rencontre de Dolomieu.         | 287     |
| puissance & haultesse de la      | maison   | rencontre des Abres.           | 287     |
| de Medicis.                      | 362      | retraite des Piedmontois. 70   | . 79-   |
| puisné preferé à l'aisné.        | 197      | 80. 81.                        |         |
| punitions aux persecuteurs.      | 142      | Rhomon rendue auec le Capi     | taine,  |
| Q.                               |          | & les clefs.                   | 180     |
| quatre Antipapes.                | 143      | Rhone prend fon origine au bo  | out du  |
| quatre chemins pour passer de    | Gaule    | païs de Valois.                | 157     |
| en Italie.                       | 3        | Richard Roy d'Angleterre, n    | nalin.  |
| quartiers de lard & poulles      | pleines  | 130. 337.                      |         |
| de grain iettees aux ennemi      | s. 219   | Richard filz de Theodoric Co.  | nte de  |
| Querieux forteresse assiegee.    | 209      | Austun.                        | 39      |
| qui fait son Dieu de son corp.   | s, vient | Ride pont.                     | 11      |
| à malheureuse fin.               | 107      | Ripaille hermitage.            | 327     |
| Quiers prinse & saccagee.        | 378      | robe d'estrange façon,         | 188     |
| R                                |          | Robert de Bourgongne 270.      | pri-    |
| raison du Roy de France tous     | chant le | Sonnier.                       | 273     |
| Piedmont.                        | 281      | Robert du Pin pendu.           | 292     |
| raison de la robe mipartie.      | 189      | Robert de Mombel Seigneur      | dEn-    |
| Paoul neueu de Lempereur         | Othon,   | tremons 217. il se iette aux   | piedz   |
| cree Conte d'Albonnois.          | 91       | de son Seigneur.               | 219     |
| rats de montaignes.              | 24       | Rochecheures, qu'on dit com    | mune-   |
| Raymond quatrieme Conte d        | le Tho-  | ment Chamois.                  | 3       |
| louze.                           | 153      | Rodolph frere de Bozon succe   | da au   |
| reduction de Sauoye à l'obeis    |          | Royaume de Bourgongne 58       | 3. ma-  |
| Roy.                             | 370      | lade.                          | 85      |
| reconqueste de Chipre par le b   |          | rose d'or donnee au Roy de D   | lanne-  |
|                                  |          |                                | marc,   |

| marc, par le Pape Sixte.        | 352         | Sauoye en partie occupee par bri | gans.  |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Rouuoree chambre Episcopa       | le ruï-     | 52                               |        |
| nee.                            | 222         | Sauoye peuplee de bois & forest  | 7. 52  |
| Royaume de Bourgongne par       | ruint à     | Sauoye erigee en Conté.          | 115    |
| la chambre Imperiale.           | 86          | Sauoye fief d'Empire.            | 115    |
| Royaume de Bourgongne pacij     | lé, par     | Sauoisiens repoulsez 270. vai    | ncus,  |
| le moyen de Beral.              | 88          | pour auoir le Soleil aux yeux    | . 271  |
| Royaume des Allobroges.         | 34          | schisme en Leglise.              | 328    |
| Roines v. filles d'une Dame     | de Sa-      | Scorpions arbalestes.            | 130    |
| uoye.                           | 164         | Sea ou See.                      | II     |
| ruze de Beral.                  | 52          | Sedunois.                        | I      |
| S                               | -           | Sedunum.                         | I 2    |
| Sabbatiens.                     | 1           | Sedition en Iuorie.              | 213    |
| Saillon pont.                   | 11          | Sedition à Quiers.               | 280    |
| Saint Germain assiegé 242. pr   | ins par     | Seigneur de Seyssel commis par   | Beral  |
| ruze.                           | 244         | à la garde de Cule.              | 53     |
| Saint Iean de Maurienne.        | 67          | Seignorie de Gennes cupide d     | e do-  |
| Saint Laurent.                  | 73          | mination.                        | 56     |
| Saint Maurice.                  | 6. 7        | seigneur de Beauieu prisonnier   | . 273  |
| Saint Damien ville prinse.      | 387         | seignorie de Geys tient du Dau   | phin.  |
| saints peres Thebains , familie | rs auec     | 285                              | _      |
| les Anges.                      | 327         | Seigneur de Filliens gouuerne    | rur de |
| Saladin Roy des Infideles.      | 337         | Genéue.                          | 220    |
| Salasses.                       | I           | Seillon chateau 29. forteresse   | 159    |
| Salins Brancon.                 | 103         |                                  |        |
| Sanson Duc de Bourgongne        | & ત્રી-     | Serizoles.                       | 383    |
| lobroges.                       | 38          | seruice de table memorable.      | 313    |
| Sarrazins forcez d'abandonn     | -           |                                  | 264    |
| labre.                          | 40          | Sicile fief d'Eglise.            | 190    |
| Sauoye que les anciens app      | elloient    | siege deuant Pinerol.            | 149    |
| Allobroges.                     |             | siege deuant Ast.                | 310    |
| Sauoye contient delà les mon    | ıs, plus    | siege deuant Carignan.           | 387    |
| que deçà 2. fertile & infe      | rtile 4.    | siege deuant Alinges.            | 257    |
| du temps d'Annibal estoit !     | Royau-      | siege deuant Villette.           | 262    |
| me. 33                          | <del></del> | Sigismond de Luxembourg Em       | pereur |
| Sauoye iadis tributaire aux !   | Rois de     | • •                              |        |
| Bourgongne.                     | 51          | a 11011                          | 125    |
|                                 | •           |                                  | Simon  |

| Simon Conte de Montfort.           | 153         | Thomas filz de Humbert & Pe             | rnelle  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------|
| Simon Collabian occupateur.        | 208         | Conte de Sauoye.                        | 141     |
| fix enfans innocens fondez av      | u con-      | Thomas Conte de Sauoye 147.             | il eut  |
| uent de Clugni par le Co           | nte de      | huit filz & deux filles.                | 148     |
| Sauoye.                            | 200         | Thonon.                                 | 205     |
| six bannieres de Sauoye.           | 313         | Thurin rendu 177. assiegé.              | 379     |
| sourse& commencement du Rh         | one 28      | Thyrri enfant du Conte de Mo            | ns.45   |
| sourse de la riuiere de l'Isere    | . 110       | traffiques de benefices.                | 196     |
| Stephe de la Bullia Capitain       |             | trahison souz pretexte d'appoin         | tement  |
| ftratageme d'Edouard.              | <b>261</b>  | 224                                     |         |
| -<br>∫ubiet7∫ont grandement oblige | z à bon     | tremblement de terre.                   | 153     |
| administrateur.                    | 85          | Trente.                                 | 3       |
| Suisses gaignent la bataille co    | ontre le    | trespas du Roy Bozon en Arl             | _       |
| Duc de Bourgongne.                 | 345         | trespas de Lempereur Othon              | roisie- |
| surprinse de Genéue.               | 220         | me dece nom.                            | 104     |
| Suze prinse par Lempereur.         | 146         | trespas de Guillaume Conte d            | le Ge-  |
| Suzopoli prinse par force.         | 30 <b>3</b> | néue.                                   | 265     |
| Sybille Contesse de Bagey &        |             | trespas de Amé Conte de Sauo            | ye 279  |
| de Bresse, femme de Ame            |             | trespas d'Edouard.                      | 273     |
| Syon 6. prinse par force.          | 284         | trespas de Iean Dauphin de              | Vien-   |
| τ                                  | •           | nois.                                   | 247     |
| talc arbre.                        | 17          | trespas de Thomas Conte de              | • •     |
| temerité de Beral.                 | . 77        | 152                                     |         |
| Terminion.                         | 71          | trespas du Conte Amé en Au              | ignon.  |
| Terrace chateau.                   | 210         | 247                                     |         |
| testament du Conte Pierre          | de Sa-      | trespas de Rodolph sans laisser         | hoirs.  |
| noye.                              | 193         | 86                                      |         |
| testes de beliers engins.          | 180         | tre∫pas de Beral.                       | 88      |
| Tharentasiens 1. subietz à gr      | ros go-     | trespas du Marquis de Suze              | . 96    |
| siers.                             | 5           | trespas de Humbert Blanches             | •       |
| Tharentaise 2. lieu naturellen     | •           | premier Conte de Maurie                 |         |
| 110. subiuguee.                    | ibid.       | Marquis de Suze.                        | 97      |
| Thenedon port.                     | 302         | tre∫pas du ConteAmé de Ma               |         |
| Theodole Euesque de Syon.          | 14          | 106                                     |         |
| Theodinus Duc & Prince de          | •           | trespas de Humbert Conte de             | Mau-    |
| broges.                            | 37          | rienne.                                 | 113     |
| Thibaud Brusato.                   | 208         | trespas de Humbert, Conte               | •       |
| ,                                  |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | uove.   |

| uoye.                                | 147              | $oldsymbol{v}$                       |                 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| trespas de Humbert II.               | filz du          | vaillance du Conte d'Albon 1         | 17. du          |
| Conte Thomas.                        | 159              | Seigneur de Coussi.                  | 317             |
| trespas de Thomas III.               | filz de          | Valerres.                            | I 2             |
| Thomas Conte de Sauoye. 161          |                  | Valdo autheur de la secte des poures |                 |
| trespas de Guillaume 1111.           | . filz du        | de Lion.                             | 146             |
| Conte Thomas.                        | 161              | val d'Escurienne.                    | 60              |
| trespas de Amé v. filz d             | lu Conte         | val d'Ofte.                          | 2               |
| Thomas.                              | 162              | Varna cité de Bulgarie assiege       | ee 303          |
| trespas de Boniface VII.             | filz du          | Varres.                              | 11              |
| Conte Thomas.                        | 163              | Varey assiegė.                       | <b>26</b> 8     |
| trespas de Boniface Conte            | de Sa-           | Vaudois heretiques.                  | 146             |
| uoye en prison.                      | 173              | Vaux.                                | 2               |
| trespas de Charles Roy d'Ar          | 110u. 192        | vases d'agathe & camayeux.           | 363             |
| trespas de Philippe Cont             | e de Sa-         | Veragres.                            | 1               |
| uoye.                                | 198              | Veragri.                             | 7               |
| trespas du Prince de la M            | Toree 309        | Vercel assiegé.                      | 392             |
| trespas d'Amé de Sauoye.             | 333              | Veronne.                             | 105             |
| trespas de Lois II. Duc de So        | <i>zuoye</i> 336 | vertu consiste en choses hault       | es. <b>2</b> 83 |
| trespas de Lois de Sauoye.           | 340              | Vespia ville.                        | 10              |
| trespas du ieune Duc de Sauoye. 350  |                  | vente du Dauphiné à Iean Roy de      |                 |
| 359                                  |                  | France.                              | 288             |
| trespas de Charles Duc de Sauoye 354 |                  | vespres de Sicile que signisie       | . 191           |
| trespas de Philippe Duc de Sauoye.   |                  | veue des trois Monarques d           | le chre-        |
| 365                                  |                  | stienté.                             | <b>3</b> 81     |
| trespas d'Amé le Verd Conte de Sa-   |                  | Vicurtius Roy prins par les Ro-      |                 |
| uoye.                                | 323              | mains.                               | 34              |
| trespas du Conte Amé fil:            | ₹d'Amé le        | victoires viennent de Dieu,          | & non           |
| Verd.                                | 325              | de l'homme.                          | 72              |
| Triconiens.                          | I                | victoires acquierent nouueau         | ıx amis.        |
| tumulte & sedition de leger s'engen- |                  |                                      |                 |
| drent entre communaut                | tez. 361         |                                      |                 |
| Turbillon roche.                     | 13               | uoye.                                | 126             |
| Turcs tirans estans assis.           | 300              | victoire obtenue au plain de         | Pourua-         |
| Turcs deffaits.                      | 302              |                                      | 156             |
| tyrans & occupateurs de terres en    |                  | victoire du Conte Boniface           | _               |
| Italie.                              | 208              | me.                                  | 169             |
|                                      |                  |                                      | Viege           |

| Viege. 11                          | voyage contre les Turcs. 299         |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Villebard Prince & Gouverneur tué. | vne parole dite à la volee entre les |  |
| 37                                 | Princes, est de grande conse-        |  |
| Villefranche. 2                    | quence. 296                          |  |
| Villegrand reedifiee. 278          | vn sage Prince ne tient aucun parti  |  |
| Vigon prins par le Conte de Sa-    | de faction. 214                      |  |
| uoye. 149                          | vn moyne inuenteur de l'art de ca-   |  |
| Villenouette prinse & mise à sac.  | nonner. 333                          |  |
| 324                                | Urbain IIII. Pape natif de Troye     |  |
| violences faites par les chefz des | en Champaigne. 194                   |  |
| factions. 214                      | Urbain Antipape. 322                 |  |
| Ulriche bourg. II                  | Ursellus mons. 27                    |  |
| Uldrich enfant du Conte de Mons.   | r                                    |  |
| 45                                 | Yelch, Espinole, Aurie, Grimaud,     |  |
| Vocontiens. 1                      | quatre maisons de Gennes. 56         |  |

FIN.



## Arbre de consanguinité

de ceste Genealogie. Humbert, surnomme Blanches mains, filz dudit Beral, & premier Conte de Maurienne CONTES Amé filz dudit Humbert 11. DE MAV Conte de Maurienne. RIENNE. Humbert 11. de ce nom, filz dudit Ame III. Conte de Maurienne. Amé 11. de ce nom, filz du-Humbert, qui mourut en Pruce. dit Humbert 1111. Conte de Thomas, qui espousa Bea- Leonore, semme de Pierre, Seigneur Maurienne, & premier trix de Flifq, fille du de Beauieu. Conte de Sauove. Conte de Lauanie. \_\_ Lois Seigneur de Vaux. Humbert III. de ce nom, filz ( Anne fille dudit Guillaume Euesque de Thomas Seigneur ) Philippe Prince dudit Amé. Humbert, mou-Valence. de Piedmont. \ de la Moree. rut ieune. Thomas premier de ce nom, filz dudit Humbert. Amé mourut sans hoirs. Boniface Archeuesque de Amé III. de ce nom, filz du- Constance semme Canturbie. . dit Thomas ... de Bonner Conte Marguerite Contesse de, Marguerite Roine de France, semme de Challons, esp. Boniface premier de ce nom. Quibourg. de saint Lois. filz dudit Amé, mourut fans apres Dom Ma-Beatrix Contesse de Pro-Leonore Roine d'Angleterre. hoirs. nuel d'Espaigne uence. -Sainte femme de Rich. & Angleterre. Pierre premier de ce nom, filz Beatrix espousa le filz saint Lois. du susdit Thomas 1. sucestant Roy de Sicile. ceda audit Boniface, & de-Ieanne Roine de Nauarre. ceda austi sans hoirs mastes. -Conflance, Contesse & Albonnois. Philippe, frere dudit Pierre, CONTES regna apres lui, & mourut DE SA-Sans hoirs. VOYE. Ame surnomme le Grand. Leonore Contesse Dausserre. IIII. de ce nom, filz de Tho-Marguerite Contesse de Monferrat. Premier list. mas de Sauoye, & neueu Agnes Contesse de Genéue. dudit Philippe, lui succeda Marie dame de Foucigni. Edouard premier de ce nom, ( Catherine Duchesse d'Autriche. Marie Ducheffe de Bre filz dudit Amé, mourut leanne Imperatrice de Conflantinoble. taigne. Sans hoirs. Beatrix Duchesse de Clarence. Amé v. de ce nom, filz dudit lean, qui mourut ieune. Edouard lui succeda\_ Blanche espousa Galeas Conte de Vertus, & premier Duc de Milan. Amé VI. de ce nom, surnom me le Verd, filz dudit Ame cinquieme. Amé septieme, filz dudit Con- ( Bonne espousa le Prince de la Moree. te Verd. leanne espousa le Conte de Losane.

Beral, Prince Saxon premier

## de la maison de Sauoye.

```
Amé VIII. de ce nom, filz
              dudit Amé VII. fut le
              premier Duc. ....
                                      _ Philippe
                                                 Lois Roy de Chipre.
                                                 lean Conte de Genéue.
            Lois, filz dudit Ame, &
                                                 laques Seigneur de Rhomon.
              II. Duc -
                                                 Charlotte espousa Lois XI. de ce nom Roy de France.
                                                 Marquize de Monferrat.
            Amé, filz dudit Lois, &
                                                 Bonne espousa Galeas Duc de Milan.
              III. Duc, espousa Isa-
              bel de France, sæur du
              Roy Lois XI.
            Philibert, filz dudit Amé,
              & IIII. Duc, deceda
              Sans hoirs.
            Charles v. Duc, frere du-
              dit Philibert.
  DVCS
           Charles VI. Duc, filz du-
DE SA-
              dit Charles v. Duc.
VOYE.
              mourut sans hoirs.
                                                         Loife fille dudit Philip-
            Philippe septieme Duc,
                                                          pe VII. Duc, espousa
              grand oncle dudit Char
                                                          Charles, Conte d'An-
              les fixieme Duc, & file \ Philibert Conte de
                                                          golesme, pere du feu ( Marguerite Roine de Nauarre.
                                       Genéue d'un au- Roy François._
              de Lois II. Duc.
            Philibert furnommé le (
                                      tre list.
                                                                               leanne Princesse de Nauarre.
              beau Duc VIII. filz
              dudit Philippe mourut
              Sans hoirs.
            Charles IX. Duc, filz du-
              dit Philippe VII. Duc,
                                       Philibert Ema-
              d'un autre list...
                                          nuel.
            François premier de ce
                                                         François Dauphin de Viennois decedé.
                                                         Charles Duc d'Orleans decedé.
              nom Roy de France, filz
                                                         Loife est decedee.
              de Loise susdite, Duc x.
                                                         Charlotte eft decedee.
            Henri II. de ce nom Roy de
              France, file dudit Fran
                                                         Magdeleine Roine d'Escosse est decedee.
                                                         Madame Marguerite.
              çois, Duc x1.
```



## CRONIQVE DE SAVOYE.



Situation & contenence du pais de Sauoye.

CHAPITRE I.



E païs de Sauoye, que sauoye, que les les antiques appelloiét loient Allobro-Allobroges, ou (felon ges. Strabo) Allobrogia, côtiét auiourdhui tous les peuples, que les antiques iadis appelloiét Sabbatiens, Ingaunes, Intemeliés, Hiconiens, Tricoriés. Vocútiens,

Leponties, Latobriges, Medualliens, Centrones, Catoriges, Veragres, Nantuatois, Salasses, Tharentasies, Sedunois, & tous autres qui habitent par les haults rochers & precipices, es profondes vallees, & sus les riuages des impetueux & bruians torrens, lacs & riuieres des haultes motaignes des Alpes. Desquelz les Sei Par laps de sier gnories ont changé pour la pluspart de noms, & de les choses. limites, comme par laps de siecles, nous voyons mu-

a tations

tations de toutes choses. Et aujourdhui sont nommees ces cotrees, Sauove, Conté de Genéue, Marquizat de Suze, Conté de Maurienne, Seignories de Tha rentaise, Biengeois, de Foucigni, de Chablais, Valdaouste, pais de Vaux, de Geis, & plusieurs autres. Et pour autant que les fleuues & montaignes, sont marques asseurces & certaines, des limites finissans & aboutissans les prouinces, est à entendre, que les peuples qui sont decà les Monts, en l'obeissance du Duc Limites du pais de Sauove, ont pour limites du costé d'Occident, les fa les Monts. fleuues du Rhin, & du Rhone. Et s'estendent du costé de Septétrion, depuis les Allemaignes, & le Mont-

de Sauoye, de-

Citez de Nice, & Villefranche, auec huit autres amples Eueschees, & dioceses, & la Cité Metropolitaine. Delàles Monts Et quant à ceux qui sont delà les Monts, il est certain uoje: plus que qu'ilz sont en plus grand nombre de Vassaux, Citez,

& Villes, en la subiection de Sauoye, que decà les Al-

iou, iusques à la mer Ligustique : auquel lieu sont les

Que comprend pes: asauoir ce qui est appellé la principauté de Piedmont, comprenant depuis la Cité de Nice, tirant du costé d'Orient, iusques es bords du Duché de Millan. En laquelle region, oultre les cinq bonnes grosses & infignes Villes, y ha bien enuiron cinquante moyennes Villes closes, belles & fortes, & bien deux cens Bourgades, bien remparees & munies de murailles, tours, & propugnacles. Semblablement en icelle sont Contes, Mar-aussi plusieurs Contes, Marquis, Barons & autres

quis, Barons.

grans Seigneurs, tous hommes & subietz au Duc de Sauoye: cobien toutefois que Sauoye ne s'appelle ny nomme simplement toute celle region. Aussi est contribué le pais de la Bresse à l'obeissance du Duc de Sa-

uoye,

uove, lequel d'vn costé est enclos du Duché & Conté confins de de Bourgongne, de l'autre, des riuieres d'Ain, & de la Saone. Auguel font les Contez de Varaz, de Montreueil, de Pont de Vaux, de Bagey, & certaines autres terres, eschues par droits d'alliaces au patrimoine & vasselage des Ducs de Sauoye, ou par eux, conquises fus leurs voisins. Et pour retourner aux Alpes, qui sont perpetuellement chargees la plus part de grandes neiges, dont elles blanchissent, Nature les ha erigees co- Alpes, remme vn rempar & boleuart, entre Italie & la Gaule, & par, erige par Nature, entre fault entendre que les hommes, tant pour la commodité de leurs commerces & traffiques, que pour les adresses des guerres, ont trouué quatre voyes & endroits pour passer de Gaule en Italie, par ces espouuentables destroits des Alpes, l'vn par le voisinage de la mer Ligustique, l'autre par Thurin, & le mont Geneure, qui est le chemin que tint Annibal, lequel chemin estant rompu par les Barbares, qui lors tenoient Barbares, ont les Alpes, fut contraint de rompre, & ouurir les tresdures & haultes roches, à force de feu & de vinaigre, Annibal brisa pour y trouuer vn chemin à passer son armee. Et pour sorce de seu & ceste cause se nomme cest endroit, Pœninæ Alpes. Le tiers chemin est par le mont saint Bernard, lequel Cesar nomme les haultes Alpes. Et le quatrieme est, par le pais des Grisons, que l'on nomme Rhetiæ Alpes, & les montaignes de Trente, qu'on dit auiourdhui le Mont saint Mont faint Gothard. En ces horribles Alpes donq, il v ha certaines estranges Cheures desquelles Pline ap- Cheures espelle les vnes Rochecheures, & les autres Ibices, qui ranges. sont de merueilleuse legereté, combien qu'elles ayent qu'on dit comla teste chargee de larges cornes, semblables à des mois.

gueines a 2

gueines de couteaux, sus lesquelles elles se eslancet de roche en roche, comme si elles estoient ruees & iettees auec quelque engin, ou machine, mesmes quand elles veulent passer de montaigne en autre, & resaultent en arriere, encores plus foudainement cà, & là, ou elles veulet, en s'esbralant. Dit d'auantage, qu'il y ha es di-Lieures blancs tes Alpes des Lieures blacs, aufquelz on pense, que la Neige pour neige serue de pasture, en temps d'hyuer, par ce que à la verité estans les neiges fondues, ilz roussissent: & est vne beste, qui entre autres, se nourrit merueilleuse Froid pour ment de froid intolerable. Pareillement audit pais de Sauoye, y font fort gros Ours en bien grande quantité, & plusieurs autres choses rares & estranges, comme diuerses mines en certains lieux entre les montai-Mines fulphu- gnes, desquelles sont aucunes Sulphurees, qui causet certaines inflammations esdits lieux, dont les fontei-Fonteines nes prochaines en sont tellemet eschauffees, qu'elles bouillans. en viennent à bouillir, de maniere que les Bergers & Oeuss cuits, pasteurs y cuisent des œufz sans autre seu. Cedit pais sauoye serile, de Sauoye, quant à fertilité, tient les deux extremitez & infertile. de bonté & de mauuaitié, car le Piedmont, & aussi Piedmont, bien plusieurs quantons pardeçàles Alpes, sont tresbons & bien fertiles, tant en bons bledz, vins, bestail, que au-Les Alpes, en tres bonnes choses, mais aussi au contraire, icelles Alplufieurs lieux pes en plusieurs lieux sont tant mauuaises, poures & infertiles. infertiles, que oultre ce, qu'elles ne produisent iamais chose degrand proufit, & la plus part rien que ce soit, tant est vn parfait desert: encores la reuerberation de leurs logues froidures, perpetuelles en plusieurs endroits, gastent, & retardent les lieux prochains de pro duire leurs fruits, de sorte, qu'ilz ne sot meurs de deux

ou

ou trois mois apres les autres, & aucunefois iamais.

Le peuple dudit païs est de forte & rude nature, de Sauoissens.

grād trauail, & qui porte toute peine & labeur à merueilles, neātmoins est de bonne amour, bien fidele, & de douce complexion. Il y en ha, & principalement celui de la contree de Tharantaise, qui est merueilleu Tharantaisens sement subiet à ces grosses bosses, qui viennent à la soziers.

gorge, qu'on appelle gros goziers, & en Latin s'appellent Strumæ, tellement que les hommes, femmes, & strumæ, enfans, en ont de fort prodigieux, & ce leur vient (come l'on dit) à cause des eaux froides, qui ne sont cause des grosses que des esgouts des neiges fondues, tombans des montaignes, dont ilz boiuent ordinairement.

Singularitez du païs des Valesiens, des Alpes, & du Lac de Genéue.

s T A N T l'affiette du païs de Valois eftrage & admirable, ie n'ay voulu paffer oultre, fans en escrire aucunes choses de grade & exquise singularité. Fault dong entendre que la contree de Va-

lois, est vne fort grade vallee, & de merueilleuse esten due: laquelle est close & enuironnee de toutes pars de treshaultes & prodigieuses montaignes & rochers, qui sont enleuez au ciel, de la haulteur enuiron d'vne lieüe d'Allemagne. Et desdites montaignes & rochers aucuns sont perpetuellemet couvers de glaces, ou nei ges, qui iamais ne se resoluent ny fondent: tant y sont les froidures extremes. Mais au pied & bas desdites motaignes, y est le païs bon, & terre fertile à merueilles, feconde de toutes choses requises pour l'vsage de

a 3 la

la vie de l'homme: ofant asseurer qu'il n'est cotree pos fible femblable à ceste cy au monde, qui s'enleue si hault en montaignes, horribles par extremité de froidure, & qui ayt les valees pourueues de tant de biens comme font les combes du pais des Valesiens. La longueur de ceste valee & region s'estend, à prendre d'Orient en Occident, de trois ou quatre iournees: la largeur est fort estroite & anguste: fors que aupres de Syon, & Martenacht ou il y ha plusieurs champs, & affez larges prairies. Les montaignes sont si droites & rempantes qu'il est quasi impossible d'y monter : & de regarder leur haulteur & sommité, sans frayeur & espouuetemet. Et de quelque endroit que l'on vueille fortir de ceste vallee, il fault par necessité grimper ces haults rochers par grands circuitions, meandres & vironnemens, non sans granddanger de sa personne, & mesmement es lieux qu'ilz appellent les passages, lesquelz sont en teps d'hyuer tellemet clos & inaccesfibles que l'on ne peult sortir, ny êtrer d'ailleurs en ceste vallee, pour l'intemperace hyemale, & indisposition de l'air: fors & excepté par l'endroit ou le Rhone fort hors de Valois par l'vne des extremitez de la vallee qui est à l'endroit de saint Maurice en Chablais auquel lieu y ha vn fort chateau fus le bord du Rhone, & vn pont de pierre à trauers: & delà se partisset deux chemins, l'vn du costé de Septétrion vers la Con té d'Aelen, lieu de la Seignorie de Berne, & estoient anciennemet appellez ces peuples Antuates: l'autre chemin à la main gauche, tire en Chablais, & sont les vns & les autres, & ont esté, des confins & appartenances des Allobroges, & le tout anciennement du Royau

Royaume de Bourgongne, & depuis subiet à aucuns Contes & Ducs de Sauoye. Le chateau & Abbaie de faint Maurice est pour le jourdhui en l'obeissance des haults Valesiens, qui y ordonnent vn Capitaine & gouverneur pour le gouvernemet & seureté de toute la contree. Car audit lieu les rochers des Alpes se vien nent à clorre d'vn costé & d'autre en mode d'vne gorge, & embouchement, laissant vne espace fort estroite pour le cours & aluee du Rhone, duquel le pont de pierre, auec vne seule arche embrasse les deux riuages, & bords qui est l'entree du païs de Valois, & en hyuer ne peult personne auoir acces en ceste vallee, sino par le moyen de ce pont du chateau: tellement que quand le Capitaine ha fermé le pont, toute la region des Valesies est close, n'y ayant autre entree en temps d'hyuer: le pont passé, l'on peult aller en la region des haults Valesiens à main droite du Rhone, de l'autre costé, il n'est possible d'aller à cause de la montaigne inaccessible. Ce lieu qui est aupres du pont estoit appel lé des antiques Agaunum & les peuples qui y habitet Veragri. A vn iet de pierre ou enuiron du chateau, fouz groffes dents de haults rochers, y ha vne vieille Abbaie dont tant l'Abbé que les Moynes sont Bourguignons, la ville adiacente se nomme saint Maurice en Chablais, par ce que saint Maurice auec toute la legion de Thebe fut decimee premierement & puis apres totalement deffaite par saint martyre, souffert pour l'honneur & nom de lesvehrist, enuiron l'an de salut trois cens: & audit lieu depuis edifié vn beau monastere par le Roy de Bourgongne saint Sigismond: tellement que ce nom de Agaunum, ha esté

a 4 par

Altheus.

de Bourgongne

par trait d'annees aboli, & introduit le nom de faint Maurice, Ladite Abbaie de faint Maurice fut fondee par saint Sigismond enuiron l'an de nostre Seigneur cinq cens: & depuis par les iniures & exces du temps & des guerres, le monastere fut destruit, & ruiné, le reuenu osté aux religieux, iusques au temps de Charlemaigne Empereur, qu'il y auoit audit monastere vn Abbé nommé Althæus, qui montra à l'Empereur Charlemaigne les ossemens, & reliques de la sainte Legion de Thebes: & estoit icelui Althæus, le treizieme Abbé de celle Abbaie. Apres certaine reuolution d'annees ensuiuant, vint en Chablais vn Roy de Rodolphe roy Bourgongne nommé Rodolphe, comme il apert par les lettres patentes d'icelui Roy en date de l'an de noffre Seigneur mille quatorze, & par icelles est faite men tion de la reparation & reedification de plusieurs lieux reguliers de ladite Abbaïe, ensemble de la restitution des rentes & reuenuz, faite par cestui Rodolphe, à la Hermegonde. poursuite, & instante requeste de la Royne Hermegonde sa femme, de Hugues Euesque de Syon, de Hen ri Euesque de Laon, de Hugues Euesque de Genéue, de Burchard Euesque de Lyon. Ainsi fut l'Abbaie susdite mise & reformee en son premier estat & deu, & est la date desdites lettres de l'an du regne de Rodolphe vingtquatrieme. Les habitas du lieu de S. Maurice ont bon vignoble & abondăt:mais ilz ne peuuet auoir grand'quantité de bledz, à cause de l'angustie de la vallee, & du precipice de la montaigne regardat le vent d'austre: mais estat issu de l'embouchemet des roches, la motaigne s'eslargit petit à petit, de maniere que les

habitans des lieux ont plus grande faculté de semer &

Digitized by Google

cueillir

cueillir des bledz & amasser des foins. Pres de saint Maurice y ha vne petite ville fort antique nommee en Latin Octodurum, & vulgairement Martenacht, lieu fort celebre par les histoires antiques, & de grande amenité: il y ha en ce lieu vne belle plaine, qui va en estroississant en la concurrence des montaignes, & est chose asseuree que par ceste region entra Cesar en la Gaule, comme il appert par ses Commentaires, Liure troisieme de la guerre de Gaule, ou il dit qu'il laissa en ceste cotree Ser. Galba, auec la douzieme legion. Les terres labourables de ceste ville sont propices à porter foin, froment, pommes, & autres fruits necessaires pour la commodité de la vie. Dont pour la fecondité & amenité de ceste terre, le Prince de la region souloit habiter audit lieu, auant que le chateau eust esté ruiné par l'esmotion des seditieux. Et que ce lieu ayt esté ce lebré & habité par les Romains, se peult coniecturer par certaines inscriptios antiques, desquelles sont encores les vestiges en vne pierre enclose en la muraille de l'Eglise du lieu, & en vn pillier ou colonne deuant ladite Eglise, en ces mots:

## INVICTO AVG. DIVI CON-STANTII FILIO

Au surplus y ha plusieurs chateaux de plaisace & for teresses en ce pais de Valois, entre autres y en ha deux sus vne montaigne nommee Gzadetst, dont l'vn porte le nom de la montaigne, au pied de laquelle coule le Rhone doucemet, rendant grade amenité. L'autre est appellé Sider, combien que par les guerres qui ont esté entre les Contes de Sauoye & les Valesies (comme par le discours de ce narré l'on pourra voir) ces deux

deux chateaux ont esté souuent ruinez, de maniere, qu'il n'é reste que les ruines & vestiges. Autour de ceste montaigne y ha vne planure circulaire fort delectable. Il v ha aussi vne petite ville nommee Luche ou Leuch, ou v ha vn chateau, qui n'est des plus fors. Et en ce lieu, ha le Prince de coutume de assembler les estats de toute la contree, pour estre ce lieu quasi au milieu de toute son obeissance. Les habitans d'icelle ville font de grans frais & impenses pour la deriuation des eaues par canaux & conduis, descendans des haultes motaignes, pour abbruuer les prairies: si bien qu'ilz disent, qu'ilz font beaucoup plus de despense pour l'eaue, que pour le vin: lequel croit autour de la dite ville assez bon. Audit païs est aussi vne autre ville nommee Rarone trefantique, ou y ha vn chateau nommé la Tour, qui est pour le present ruiné: de laquelle l'antiquité se peult estimer, par ce que du téps des Empereurs Ottons le Seigneur de Rarone estoit nobré entre les quatre Barons du faint Empire: qui autrement se nommoit le Seigneur Thusy. Vne autre ville aussi y ha nomee Vespia, qui souloit aussi auoir vn beau chateau, & au pied vn grand fleuue, mais maintenat tout est ruiné. Par la partie interieure de ce lieu montant par la vallee, l'on trouue vn pont de pierre, qui conioint deux motaignes, & est la profon deur entre le pont & la riuiere passat dessouz si merueilleuse, que iettat vne pierre l'on peult entieremet reciter l'oraison Dominicale, auat que la pierre tombe dedens la riuiere. Apres la ville de Syon, il n'y ha ville en toute celle contree si belle que Brigue, sinon qu'il n'y ha point de murailles, car ceste ville est situee

en

en vne grande plaine, & est enuironnee de grands prairies, & terres labourables à force. Il y ha aussi du vin qui n'est des plus frias. De l'autre costé du Rhone vis à vis de Brigue, est vn plaisant lieu, qu'on nomme Naters, ou y ha vne belle plaine de grande comodité pour prez. & iardinages. De ce lieu montant & allant le contremont suiuant le cours du Rhone, les montaignes se estroississent des deux costez de la riuiere si fort, qu'il ne demeure d'espace etre deux, sino pour le cours du fleuue. Et dure ceste angustie de mon taigne iusques l'on vient à vn bourg nommé Moril, ou il croit du vin, mais il est aigre & fort verd. Les bledz y sont si tardifz, que la seigle à grad peine est meure sus la fin du mois d'Aoust. En la contree de Combe, qui sont haults Valesiens, y ha vn Bourg, qu'on nomme Vlriche, duquel les habitans en hyuer sont en fort grad dager à cause des gros tourbillons, & monceaux de neiges, qui se roulent des haults des motaignes auec telle impetuofité, que les homes en sont obruez, & les maisos ruees par terre, & aduiét fouuent grans inconueniens par telles ruïnes de nei ges: ce que Silius Italicus, poëte antique, ha trefelegamment descrit, montrant le passage que Annibal fit par les Alpes. Plufieurs autres petites villes, bour gades, & chateaux sont en ce païs de Valois: come Viege, Cōtais, Blādras, Sarrail, Chastillir, Conches, Araignon, Varres, Sea, ou See, Montorge, Dayent, le Fort, Dardon, Pont de Ride, Chamoson, Saillon, & plusieurs forts pas, comme le pas de roche Breth sus le lac, le pas de Trottemaigne. La principale & capitale ville de ceste prouince est la ville & cité de Syon, b 2 ville

ville metropolitaine de Valois, qui fut anciennemet nomee Sedunum en Latin, & en Allemad Sitten, car l'on vse en la ville de deux langages, François, & Alle mand, mais en toute la prouince de Valois n'y ha autre ville fermee de murailles que la ville de Syon, qui vaille le parler, & ont les autres villes & bourgs pour murailles les haults & inaccessibles rochers, desquelz Dieu & nature les ont fortifiez & muniz. La Seigno rie de la cité de Syon coprend toute la valee depuis faint Maurice, iusques au mont de la Fourche tout le contremot du Rhone, & n'est le tout que vne cité & Seignorie, combien que au téps passé estoient deux Seignories, desquelles estoit la diuision & compartiment, vne grande muraille vn peu au dessouz de Bri gue, qui encores auiourdhui prend depuis le Rhone, iusques aux montaignes Australes: & se nome celle diuision de murailles en langue Germanique Amgestein c'estadire (aux pierres), toutefois est auiourdhui celle muraille quasi toute ruïnee: & ne se treuue per sone en celle cotree, qui puisse dire pour quelle raison, ny quand, les haults Valesiens se separerent des inferieurs. La cité de Syon est, pour le pais, assez som ptueuse en bastimes & edifices, & se augmete tous les iours: ceste cité est appuiee sus la crouppe d'vne montaigne, qui en la plaine (qui est entre les grandes montaignes, qui ferment le Valois d'vn costé & d'autre) s'enleue au milieu tirant du costé du leuant. & est ladite montaigne bisulque, ayat deux dents de rocz eminens en deux endroits. & enleuez comme deux cornes, dont l'vn qui est à main droite se nomme Valerres, & le costoye le Rhone par le pied. En ce

roc

roc de Valerres est de preset l'Eglise cathedrale de Syon, & y habitet les Chanoynes en vn fort chateau qui ancienement ha tenu fort contre plusieurs Princes: cobien que l'Eglise cathedrale, & vray siege Epi scopal, fust premieremet en la ville basse, aupres de la porte, en vn lieu nomé Gundes: de l'autre costé à main gauche, depuis la maison Episcopale, s'enleue en aiguisant vn coustau, ou roche qui à cause de sa ron deur est appellé Turbillon. Et est beaucoup plus hault que Valerres, ayat d'vne part & d'autre, de haults pre cipices, impossibles à forcer par puissance humaine, mesmement à l'endroit de Septentrion: & dure ceste motee l'espace de la volee d'vn canon. En l'extremité & fomité de ce rocher, y ha vn chateau appartenant à l'Euesque, ou il y ha vn plaisant logis & delectable, & lieu de defense. En ce chateau ha de coutume de se · retirer l'Euesque quand les chaleurs sont trop excessi ues en la ville en teps d'esté, car l'air y est plus teperé, & souef qu'en la ville, à raison de sa haultesse, & q les vets y donent de toutes parts. Le chateau bas, q est en la ville apartenat aussi au Seigneur & Prince Euesque, se nome Mayerie, & est aussi fondé & assis sus vn roc eminet: tellemet que par sa sublimité & haulteur il excede quasi tous les bastimes de la ville, excepté ala vns q enuironnet le chateau de Valerres: au surplus il est malaisé à croire la fertilité du pourpris qui est au tour de la ville de Syon, car en tout le pais de Valois il n'y ha point de meilleur vin, ny pain, le reste sot lieux plaisans, & iardinages accopaignez de prairies, force arbres de plusieurs sortes: & entre autres choses ilz ont tant de mouches à miel, qu'il est quasi incroyable, de l'ab b 3

de l'abondance du miel & cire qu'ilz amassent toute l'annee. Quat aux laitages, & fromages qu'ilz ont, & la boté d'iceux, c'est vne chose rare, & de grade estime. Les Truites s'y prenent si grades, qu'elles excedent le poix de trente liures vulgaires. Ilz abondent aussi en saffran, dont les habitas font gain non mediocre. D'auantage fault entendre que l'Euesque de Syon est Seigneur & Prince de tout le pais de Valois, tat hault que inferieur, & ce en téporel & spirituel. Et fut donce ceste Seignorie par l'Empereur Charle Theodole euef- maigne à vn saint personage appellé Theodole, lors Euesque de Syon, pour lui & ses successeurs à iamais, enuiron l'an de nostre Seigneur huit cens & cinq, & ha esté ceste donation conformee & ratifiee par tous les Empereurs iusques à preset. Aduenat la mort de l'Euesque, & le siege vacăt, les Chanoynes de Syon auec les deputez des sept villes de Valois procedet à l'election du Prince. Estant eslu, lui est donné vn per sonage adioint pour le fait de la iustice, qui est eslu à la feste natiuité Nostreseigneur par les deputez des Comunes: & dure ce magistrat l'espace de deux ans, auquel vn autre est substitué de terme en terme, & lui est assigné estat aux despends du Prince. Ledit Seigneur Euesque ha sept chateaux en son diocese de Va lois pour sa residence. Ledit Seigneur Euesque pour, & au nom de ses subietz de Valois fit la premiere con federation auec aucunes villes de Suisse, l'an de salut mille quatre cens dix & fept. Et depuis fut ladite cofederation & alliance renouuellee l'an de nostre Sei gneur mille cinq cens trétetrois, par reueréd Prince & Prelat messire Adrian de Riedmat, Euesque de Syon,

Syon, & les Chanoynes de l'Eglise de Syon par le con sentement de la Comune, & estoit l'alliance susdite auec ceux des Cantos de Lucerne, Vranie, Siluanie, Suisse, Churic, Fribourg & Saleurre. Semblablemet iceux Valesiens auoient fait cofederation auec ceux de Berne l'an mille quatre cens quaratesix: & depuis l'an mille quatre cens septatecinq, fut ladite alliace abroguee & abolie, & en fut refaite vne autre souz l'Euesque Gauthier. Et de nostre teps l'an mille cinq cens trentesix, s'estat le Roy François de France em paré de l'estat de Sauoye, les bas Valesies & habitans de Chablais se sont donnez aux sept Comunautez des haults Valesies, & de preset sont gouvernez par trois gouverneurs ou Capitaines qui y font commis par les haults Valesiens. C'est chose prodigieuse des glaces endurcies, qui depuis deux ou trois mille ans, ont couuert les somitez des montaignes sans se refouldre aucunement. Et combien que telle glace ne soit pierre, ny metal, si est ce qu'en lueur & transpa rece ne differe gueres à pur cristal: & se trouuet tel les glaces es haults des montaignes tirant contre le Midi, & en aucus lieux ont repli les valees, & se sont endurcies en pierres. Et est de telle nature, qu'elle se purge de soymesme si bien, & parfaitemet, qu'il n'y demeure ny pierre ny bois, ny autre matiere glconque, & demeure purifiee come fin cristal. Ladite glace ha en aucus lieux vne profondité fort grade, car elle se fend en plusieurs fendaces fort dangereuses, mesmement es pas & destroits, ou il est force de pas ser, & encores plus quad telles creuasses sot couvertes de neige: il se treuue de ces creuasses qui ont bié trois

trois cens aulnes de profodeur, aucuns disent quatre cens brasses. Il aduient que ceste glace alque fois en teps d'esté se fend, & rend si grand bruit & mugissemet, qu'il semble que la terre se doiue fondre en abysme. Les chasseurs de ce pais ot acoutumé en esté quand ilz ont prins quelque venaison, de la pendre dedes telles fedaces ou creuasses de neige, à fin qu'ilz la puisset garder, par le moyen de la grade froidure qui redode de telz lieux, autremet la venaison se ga teroit. C'est chose fort estrage, que les habitas de ce pais vset de l'eaue de ceste neige qu'ilz fot resouldre par grand artifice, pour souverain remede, es maladies desesperees, principalemet pour arrester vne dy senterie, & pour esteindre vne fieure cotinue, & autres maladies. Mais apres tout il n'y ha chofe en Va lois tat esmerueillable que la fertilité & fecodité de la terre, laglle produit tout ce qui est necessaire pour la vie de l'home, & principalement du vin, lequel y croit fort bon, & ētre autres cestui de Syon, legl l'on dit estre de telle qualité, qu'il n'y en ha point en toute l'Allemaigne de semblable en bonté, delicatesse, & friandise. Le vignoble comence au territoire de Brigue en la motaigne, & cotinue selon la descente du Rhone, iusques à saint Maurice en Chablais. Le vin de Syon & de Sydors se peult garder dix & vingt ans, & est le rouge si espais que l'on en peult escrire come d'acre. Il y ha du vin muscat qui se peult garder deux ans. Quat aux grains, celle region n'en ha aucune faulte, car il y croit assez fromet, soille, & vne espece de froment estiual, qu'ilz noment Lanxi. Il y ha orge, auoyne, feues, pois, létilles, millets: dot ilz amaf**fent** 

fent assez pour la prouision de leur annee, quant au vin ilz en portent vendre en Suisse. La moisson y com mence au mois de May: & dure iusques à la feste faint Michel. Les bleds des valees font les premiers meurs, puis ceux de la motaigne, & tous les derniers font ceux qu'on seme es enuersures des montaignes pleines de neiges. En quoy se montre vne grande puissance de Dieu, qui ha tant donné de fertilité entre ces prodigieuses roches. D'arbres fruitiers en v vient si grande abondance, qu'il n'est pas croyable. A Syon, Syders, & Gondez s'y produit grande quantité de saphran, grenades, amendes, & figues. Et n'est moindre la fecondité du bestail, de toute race, q celle de la terre, car il y ha grands trouppes de bœufz, vaches, moutons, cheuaux, afnes, mulets, porceaux, cheures, oyes, canes, poules, conilz, paons, pigeos, & mouches à miel en grandissime abondance, desqules fe fait gain & proufit inestimable. Les moutons & brebis y font quasi toutes cornues. Ilz ont pour le fourrage de ce bestail force prairies, lesquelles ilz arrozent à grans frais & difficulté, pour l'incommodité des eaues. Les habitans ont grand emolument des laitages, beurres, fromages, sans les grads troupes de bestes q'ilz vont vendre en Italie & ailleurs, auec grand proufit. Au reste ilz ont des arbres precieux & de grande estime, qu'ilz appellent Talc, en Latin se nomment Larices, & viennent telz arbres aux valees & bas coustaux en abondace, & ont le bois dur, rou geatre & de bien bonne odeur, croissant en admirable haulteur. Au mois de May ilz amasset force tendrons, reiettons & nouuelles braches de cest arbre, qu'ilz

qu'ilz diset estre necessaire en plusieurs & diuers vsa ges, mesmemet ilz en vsent dedens les bains contre la lepre, & autres maladies: & à mesme efficace vset de l'eau distillee en alembic desdits rameaux. Ilz tien nent pour certain q aux maisons basties de ce bois de Larix, il ne s'y peult prendre lepre, ny telle côtagieuse infectio. L'on amasse de cest arbre vne espece de gomme Therebentine, qui ha merueilleuse proprieté cotre les playes, & plusieurs maladies, & pour auoir ceste gome les paisans font des pertuis & ouuertures, par lesquelles distille ceste resine. Toutefois quad l'arbre ha ietté sa gome, elle perd beaucoup de la proprieté qu'elle auoit en ses rameaux & son bois : car elle n'ha plus telle odeur, vertu, ny proprieté. Cest arbre retire fort à vn Sapin, & viet aussi entre les Sa pins: neatmoins il y ha grade difference, par ce que aucuns croisset en hault come Sapins, les autres demouret bas, & estendet en large & en trauers leurs rameaux. Les petis rameaux & syons qui naisset des grosses brāches, ont des petites tumeurs, ou enflures, come tetins, d'ou il fort petites fueilles, retiras à celles du geneurier: fino g'elles font plus tendres, molles, & plus longuettes, & tobent en hyuer: en quoy est le Larix different du Pin, & Sapin qui gardent leurs fueilles toute l'annee. Elle porte vne pome sem blable à celle du Pin, mais plus petite & plus tendre: elle ha l'escorce fort rude, aspre, & raboteuse, & qui n'est pas fort differente de celle des Pins sauuages. Aussi en l'escorce de Larix, vient vne excrescence en mode de champignon, ou moceron blanc, ayant grand faculté medicinale, que les medecins noment Agaric,

Agaric, qui est chose fort precieuse, & de merueilleux effect, contre la douleur de teste (come escrit Pline) Lib. 25. cap. 6. & autre grand nombre d'infirmitez. En ces montaignes de Valois sot deux especes de Sapins, l'vne qui est rougeatre, & l'autre blache, qui est la meilleure, & de laquelle il distille meilleure gomme. Auec tous les biens que le pais des Valesiens produit, la terre v cache richesses de pris indicible: car au territoire de Gombs, l'on trouue en plusieurs édroits le cristal de deux fortes, l'vne est pure, clere, & luisat, lesqlles se trouuet fouuent de telle grosseur, qu'elles sont bie du poix de vingt, ou trente liures: ceste maniere de cristal est de grand esfort en medicine, mesmement au flux de ventre nomé dysenterie: pour legl vsage l'on la puluerise, pour donner au patient dedens gros vin, ayat vertu de restriction & de siccité. L'autre espece est bien transparent & cler, mais il est de couleur fusque, de maniere que les lapidaires affron teurs les vendent pour Amethistes. Au territoire de Vespe, l'on tire aussi de cristal, ou il se treuue vne mi niere d'argent: comme semblablement au territoire de Rarone, & en celui de Sydors: en Lœtsthe y ha vne veine de Plomb, au pourpris de Syon vne veine de cuiure, & vne fonteine de sel, qui fut descouuerte l'an mil cinq cens quarate quatre. En la valee de Ban gis, aupres d'Entremont se treuuent plusieurs mines d'arget. Se treuue aussi force charbon de pierre, dot ilz vsent à faire de la chaulx, & à chauffer les poiles l'hyuer. A fin qu'il ne feble que nature ait rien oublié, pour la decoration & enrichissemet du pais de Valois, elle y ha establi des bains, non seulement de grande

grande amenité, ains aussi de prodigieuse faculté & efficace, pour la santé des homes. Et mesmement au pres de Brigue y ha vn lieu enuironné de montaignes, & du fleuue du Rhone, ou il y ha beau vignoble, plaisās iardinages, prairies, foteines, bois & riuieres, & pour le comble & perfection de beauté y ha vn precipice, dot il fort vne petite veine ou fillet d'eaue chaude, laquelle par trois canaux est deriuee & conduite, en trois conches ou bains, esqlles peuuent entrer quinze ou seize persones en chacune. Et n'est ceste eaue en sa sourse plus chaude, q le corps humain peult édurer: aupres de ceste sourse chaude, & de la mesme pierre, sort vne autre foteine d'eaue froide, qui donne grad plaisir à ceux qui sont en ces bains. Ceste veine chaude est toute sulphuree, ayant grande proprieté de guarir toutes playes exterieures, & ero sions, ou chancres. Est aussi ce bain proufitable aux aureilles sourdes, ou à celles q cornet, au spasme, tre blemet, paralysie, & catarre: il prousite seblablemet aux galeux, & à ceux qui ont des vlceres, & aux femes qui sot steriles. Et ha ce bain sa principale faculté & efficace en ces quatre mois Auril, May, Septembre & Octobre. Ceux qui ont la teste debile, & q ont les reins chauds, & le foye, semblablement qui ont la fieure ne doiuent vser de ces bains. Il y ha aupres de Luche d'autres bains en lieu assez plaisant, ayant de tous endroits prairies delectables, & du costé de Septentrion sont les clotures des haultes montaignes, & du costé de Midi y ha vne valee par laglle on va à la ville de Luche, & y ha peu plus, peu moins d'vne lieüe d'Allemaigne, iusques aux bains. Ces bains ont grande

grade quatité d'eaues chaudes, si ferventes que l'on y pourroit cuire des œufs. En ce lieu mesme sort vne fourse d'eaue chaude en si grande abondance, qu'elle pourroit faire moudre vne meule de moulin. Il y ha d'autres veines chaudes qui sortent des motaignes & rochers prochains, distans l'vne de l'autre d'vn iet de pierre. La moitié du gros ruisseau est mené par canaux iusques au lieu des bains, ou il y ha sept ou huit con ches, ou bains, grans come vne serue ou viuier mediocre: le reste du ruisseau s'en va, & se perd sans au cun proufit, ou vsage: les conches sot de pierre pauces & fimentees. De ceste sourse tirat vers la partie orien tale, y ha vne autre sourse d'eaue chaude, à la volee d'vn canon: en laglle se baignent les ladres, qui ont aussi en ce lieu vne maisonette bastie, ou ilz sont receuz. Toutes ces eaues sont d'vne mesme qualité en chaleur, & sot de telle sorte, q l'on y peult bien mettre la main dedes, mais l'on ne l'y sauroit tenir gueres longuemet. Depuis ces fonteines loing d'vn trait d'ar baleste, y ha plusieurs foteines & sourses d'eaue fort bonne & fresche, entre lesquelles la plus grande se perd, & esuanouit au mois de Septembre, & reuient tousiours au mois de May. L'eaue de ces bains est belle, plaisante, & clere, sans aucune mauuaise senteur, ou puateur: parce g'elle ne tient rien du soulphre, ains tiet entierement du cuiure, & de l'arain. Il y ha, prin cipalement en téps d'esté, grand multitude d'estrangers, qui abordet à ces bains, de lieux bien lointains. Il en viendroit si grade multitude, qu'ilz ne sauroiet ou se renger, si ce n'estoit la mostrueuse haulteur des montaignes qui deterrent les gens d'y venir. L'on dit

c 3 que

que ces bains proufitent aux yeux pleurans, & chaf sieux, aux nerfs infestez de spasme, à catarres, & à la pituite distillat du nez, à la debilité du poulmon, & à l'estomach languissant. L'on dit aussi, que ceste eaue fortifie la vertu digestiue, & prouoque l'appetit, elle guerit aussi le mal de la ratelle, & du foye, & les iambes & cuisses vicereuses. Elle est prousitable aux goutteux, & cosolide & raffermit les os rompuz. Somme elle donne allegemet à toutes maladies froides & hu mides. & est nuisante aux maladies seiches & chaudes. Car elle eschauffe, deseiche, nettoye, resould & rend le corps stiptique. Elle est dong prousitable aux paralitiques, & à ceux qui sont percluz d'aucuns membres, & à ceux q ont les veines eneruees, & les nerfs debiles. L'on en deffend d'en boire, & de s'en lauer aux femmes groffes. Elle est proufitable aux hydropiques, & graueleux, à ceux qui ont douleur de vessie, & qui ont colique passion. Aussi elle conforte la matrice debilitee par froidure, & lache le ventre à ceux qui en boiuent. Elle garit les vieux vlce res des iambes: & refreschit les cicatrices mal garies, & les acheue de garir parfaitemet. Au surplus en ceste cotree des Valesies sont plusieurs bestes sauuages, estrages & non acoutumees es autres regions, mesme met des Capricornes ou Bouquetains vulgaires, q est vne beste de la grandeur d'vn cerf, ayant les cornes come vn bouc, lesquelles croissent tous les ans d'vn nœud: & quad ceste beste est fort enuieillie, I'vne de ses cornes poise seize, ou dixhuit liures, & ha vingt, ou vingtquatre nœuds. Ilz font de couleur grife, ayans les ongles come cheures: & encores qu'ilz ayent le corps corps gros, si ont ilz vne merueilleuse alegresse & vistesse de faulter de roche en roche, come nous auons dit cy deuant des chamois: car il n'est roche si haulte, ou rempante en precipice q le Capricorne ne monte legerement, pourueu qu'il treuue quelque pierre raboteuse, pour former & assoir l'ongle des piedz deuat. L'on dit aussi de ceste beste, g'elle peult saulter, ou passer par dessus vne muraille haulte de la stature de cinq ou fix hommes, pourueu que la muraille ne foit point griffonee ne batue de mortier, & qu'elle y treuue lieu à plater l'ongle, qui est chose prodigieuse. Ceste beste habite es haults des monts entre les glaces endurcies, & est sa nature q si elle ha faulte de froidure, elle perd la veüe. Elle se peult apriuoiser quand l'on la prend ieune, mais quad elle deuient vieille elle retourne à son naturel sauuage. Pline les Lib. II. ca. 37. nomme Rupicapras, come qui diroit rochecheures, & non pas les chamois qui se noment en Latin Ibices: les Capricornes se peuuent nomer aussi Aegocerotæ en lagage Grec. Les Veneurs ot acoutumé de se pen dre auec des cordes par les precipices embas pour les prendre, ce q font auec grad hazard de leur vie, car s'ilz font apperceuz de ces bestes, ilz sont en danger d'estre effondrez à coups de cornes, ce q souuent est aduenu. Les femelles ont les cornes retiras quasi à cor nes de Chamois, finon qu'elles les ont courbes en der riere, & les chamois en deuant. Quat aux chamois, masles & femelles n'ont grand differece l'vn de l'autre, car ilz fot feblables en couleur, corps, & cornes: ilz sont rougeatres en esté, & grisonnent en temps d'hyuer. Ilz s'accrochet auec leurs cornichons contre les

Digitized by Google

les roches. La chair n'en est pas fort bone à manger, & fent trop la fauuagine, & autrement q l'autre venaison. En ces montaignes, come aussi quasi par toutes les Alpes, se treuue de rats de motaigne, que l'on nome en vulgaire Marmotaines, muretz, ou en Italien murmonte, quasi mures montanos, q sont de la grosfeur d'vn gros connil, duquel il ha quasi la figure, sinon qu'il ha les aureilles rasibus quasi de la teste, & la queüe lõgue. Il ha deux dents deuāt fort lõgues, for tās hors de la gueule. Il ha les iambes courtes fort pe lues de long poil & espais, qui luy pend souz le vetre, & autour des cuisses, & diriez qu'il ha chaussé des chausses à la marine, tant est vestu de poil. Les piedz font semblables à ceux d'vn Ours, armez de grands ongles aiguts, auec lesquelz il ha coutume de chauer, & fouir la terre, & faire de gras terriers & parfons à merueilles. Il se prend de telles bestes pour nourrir pour passeteps, & quad l'on leur iette du pain, chair, ou autre viande, elle le reçoit auec les piedz deuant, estant assise sus le train derrier, come vn singe, & le mange en ceste contenance. Elle ayme fort les laitages, & en mageant fait bruire ses lipes come vn porceau fait en l'auge. Aucunefois qu'elle marche toute droite sus les piedz derriers comme vn Ours. Quand ilz se iouent l'vn auec l'autre, ilz abbayent & iappent come petis chiens. Ceste beste ha vne nature estrange: car voulans se ietter en queste pour leur vie, ou prouision, elles ne vont qu'en trouppe, & à celle fin q'elles ne soiet surprinses, elles en ordonnet vne d'entre elles, qui demeure sus vn rocher hault, faisant le guet pour doner signal & aduertissement aux autres de

de soy retirer en leurs tannieres, si elle void alque home, ce q'elle fait auec grands cris & abbayements, ne cessant de crier iusques à ce que les autres retour nent. Quad l'on fait les foins, elles en vont desrober pour porter en leurs terriers. Et à fin q'elles en puisfent porter d'auatage, l'vne d'entre elles se couche le ventre dessus, & les autres la chargent de foin à pleines pattes, & à pleine gorge, & quad elle est tant char gee, q'elle n'en peult plus: les autres l'empoignet par la queüe, & la trainent come vne charrette chargee iusques à leurs terriers, chose prodigieuse en nature, qui est la cause que Pline dit g'elles ont le doz peléen celle saison, pour estre ainsi trainees par terre: elles font leurs nids de ce foin, cotre les grades froidures, & intemperies d'hyuer. Le terrier estat bien fourni de foin, se retiret en Autone, & ferment l'entree, de for ce terre & autre matiere, à fin q le vent froid ou humeur n'y entre, & dit l'on g'ilz se cachent tout l'hyuer entieremet, sans faire autre chose q dormir, six ou sept mois, se mettas en vn peloton come erissons, & sont en ceste maniere sans boire ny manger tout le teps fusdit. Les paisans qui sauent la nature, espient leurs tănieres, & descouuret tout iusques ilz les treu uent endormis, & ainsi les prennent tous dormans, fans ce q'ilz se bougët, ny esueillent aucunemet, iusques à ce q'ilz les mettent deuant vn grad feu. Il s'en treuue en vn terrier sept, neuf, & aucunefois treize. Ceux que l'on appriuoise es maisons, ou ilz n'ont le moyen de faire cauerne en terre & gratter la terre, ilz ne cessent de charger vieux drapeaux, ou glques vieil les pieces de drap, & s'en enueloppent dormans tout l'hyuer.

l'hyuer. Ceux q fauent leur complexion les mettent dedens quelque arche, ou ilz reposent leur teps. La chair de ces Marmotaines est fort proufitable à ceux qui ont trenchees de ventre, come femmes grosses, & qui endurent la colique passion, laquelle cesse incontinent g'ilz ont oingt leur ventre de la graisse de ces bestes. En ces montaignes de Valois sont certains oiseaux estranges, come sont poules de rochers, dites vulgairement lalores & laloria, lesques Pline nomme Lagopos: ces poules sont quasi semblables à pigeons ramiers: & ne volent pas aisément, elles changent de plumage, selon le teps: car elles sont blanchatres en esté, & grises en hyuer, ayas les piedz couuers de poil blanc. Les habitas disent q'il n'y ha viande meilleure, ny plus falubre pour les malades, que la chair de ces poules: pour estre generatiue de bon sang. Ceux qui les veulet prendre, mettent vn grad nombre de pierres en ordre, tellemet q l'vne touche l'autre, en façon d'vne petite muraille, au bout desglles pierres ilz ten dent vn filé, dedens lequel se vont mettre ces poules fuiuans ce grad ordre, & rengee de pierres, & n'osant toucher lesdites pierres, ny passer par dessus. Aussi en ceste region y ha deux manieres de Phaisans, asauoir grans & petis. Les grans ont leur repaire es plus haul tes forestz, & les petis es plus basses. Et en y ha qui font de couleur grise, les autres sont noirs. Séblablement l'on y préd deux fortes de Lieures, dont les plus grans sont de couleur grise, & sot bien les meilleurs: les moindres ne sont pas fort de grand'estime & sont blancs en temps d'hyuer, & grisonnent en esté. Pour conclusion de ce discours conuient entendre qu'il n'y

Libro 10 cap. 48.

ha

ha chose en ce monde qui ayt toute felicité accomplie: car ce peuple encores qu'il ayt toute ceste abon dace susdite, si est ce qu'ilz ont en leurs persones vne chose fort fascheuse, & q les autres peuples reputent prodigieuse en nature: c'est des tumeurs, & gros goziers, qu'ilz ont en la gorge: car il s'en treuue aucuns, qui ont ces groitrons, si gros, & si prominents, qu'ilz font contrains de les cacher dedens le fein, ou fouz l'aisselle, pour euiter telle deformité: ce q aduient à grans personnages & infignes hommes. Aucuns pensent que les eaues fondues, & qui procedet de resolu tion de neige, soiet cause de telle deformité: mais les personnes de grand maison, & qui ne sont nourries, ny coutumieres de boire de l'eaue, sot aussi bien infe stees de telles enflures de gorge, que les paisans. Parquoy il me semble, que si les eaues de la neige fondue causent ceste laideur es personnes viles & abiectes, q la qualité de l'air du pais, tenat du naturel des eaues, peult estre cause, q gens d'estat & insignes qualitez, en participet. Ou bien il fault dire q ceste strumosité est contagieuse: comme i'en ay veu en aucuns lieux, qui la prennent l'vn de l'autre, par boire, ou manger ensemble, & de pere à filz. Pour autant g'en ceste region de Valois prend son origine le Rhone, qui est vn des plus nobles fleuue de l'Europe, i'ay bien voulu en passant en dire vn mot. La montaigne donq, en laquelle est la sourse originale du Rhone, fut anciennement nomee Iuberus, & Coatius, ou selon aucus, Vrsellus, aujourdhui est nommé mont de la Fourche, ou mont Fourchu, par ce q'il ha double crouppe, ou deux cornes: ce mont est contigu à celui de saint Go**d** 2 thard.

thard, ou bien, est vn mesme, cobien q'il ayt la sime plus haulte. Ceste motaigne n'est gueres accessible, si non l'esté: combien que c'est à grand difficulté, encores a ce soit plein cœur d'esté, à cause des glaces, & neiges perpetuelles, a n'en bougét gueres. Au milieu de ceste montaigne sont les limites de Suisse, & du pais de Valois en descendant du hault de la montaigne du costé d'Occident en Valois, & du costé d'Orient au territoire d'Vranie en Suisse. Ceste montaigne est entieremet sterile & infertile, sas auoir herbe, ny racine, ny arbre ou buisson: mesmement du costé de Suisse. En ceste montaigne prend son cours & origine l'impetueux fleuue du Rhone, de la partie Occidentale, dugl le comencement est vne petite sourse d'eaue, laquelle est petit à petit augmentee par gla ces, & neiges desgelees. Et consecutiuemet tombent dedens innumerables ruisseaux, & riuieres, qui accou rent des montaignes & valees en grande abondance d'eaues, & par les destrois, & angusties des rochers vont faisant si grand bruit, que deux hommes allans ensemble ne se peuuet à grand peine ouir parler l'vn auec l'autre: entre ces pierreux destrois, & cocurrece de roches, s'engedre vn si espouuentable tintamarre, tobans les eaues de cataracte en cataracte. & de sault en autre, q les eaues ne se tournent point seulement en escume, mais aussi l'on les void resouldre en nuees par impetueuse agitation: & dure ce bruiant tumulte & strideur, depuis la fourse iusques à Brigue: depuis lequel lieu il coule, & flue affez paisiblement. Aupres de la sourse du Rhone, l'on tire de terre force cristal à cause des glaces endurcies, & qui ne se peuuent resoul dre:

dre. Estant sorti le Rhone hors de Valois, vient entrer en vn grand lac, nommé par les Antiques Lemannus, & par les Modernes, lac de Lozanne, ou lac de Genéue, pour l'affiette de ces deux citez, sus ce lac. Ledit lac prend fon comencement depuis les Mouteys en Chablais, & la Conté d'Elen, iusques à la cité de Genéue, ayant en longueur huit ou neuf lieües d'Allemaigne, & contient en large deux ou trois lieües. Sus le com mencement enuiron vne lieüe du lac, y ha vne belle petite ville nommee Elen, sus le bord du Rhone, qui au temps passé estoit vne Conté, de l'obeissance des Contes & Ducs de Sauoye: mais par trait de temps, ce lieu ha esté tiré en la Seignorie des Valesiens, qui depuis l'eschangerent auec ceux de Berne, contre la Seignorie & terre de Gundes: vn peu dessouz ceste ville, est le Royal chateau de Seillon, assis sus le Lac, fort plaisat lieu & en plaisante assiette. Enuiron trois lieues plus bas est la ville de Lozanne, cité Episcopale: en laglle fut le fiege Episcopal erigé enuiron l'an de falut cinq cens nonante. L'affiette de ceste ville est fort estrange, laqlle occupe deux crouppes de montaigne opposites, & vne valee entre deux, quasi come nous auons dit de la cité de Syon. L'eglise cathedrale de Lozanne, est sus le mont tirat vers Septentrion, auec le cloitre des Chanoynes. Et de l'autre mont opposite du costé meridional, dont descend au lac: en la valee entre deux font les lieux publiqs, comme marché, & autres. Ceste cité fut glque temps en la puissance du duc Charles de Bourgongne, qui mourut à Nancy, qui l'auoit occuppee, auec l'ayde de madame la Duchesse de Sauoye sœur du Roy Loys onzieme, depuis d 3

·- / -..

la mort du Duc susdit, les Ducs de Sauove la rachete rent: & l'ont possedee iusques en l'an mille cinq cens trentesix, a Charles Duc de Sauove ha esté priué de son estat: lors la ville de Lozanne se mit en la Seignorie de messieurs de Berne, auec toute la region ad iacente: combien que les habitas vsent de leurs loix, & viuent à leur mode en liberté, s'estans distraits de l'obeissance du Pape, & du Duc de Sauoye. De l'autre costé du lac est le pais de Foucigni, pres de Chablais: la region & territoire de Foucigni s'estend depuis le lac trois grands lieües d'Allemaigne dedens les montaignes, dont la ville capitale est Dunoy, en Latin Dinia, auquel lieu les Ducs de Sauoye ont fait leur residence. Aujourdhui tout est en la puissance de mesfieurs de Berne. A la fin du lac de Genéue, se retour nent & renuersent les Alpes cotre les parties meridio nales: & divisent la Gaule de l'Italie. Sus la fin du lac Lemannus, est situee la ville de Genéue, cité noble, & de grande ancieneté. L'euesque du lieu s'est plusieurs annees porté & nommé Conte de Genéue, au grand regret des Contes profanes dudit lieu, & des Ducs de Sauove: dont se treuuent plusieurs querelles, & alter cations entre eux, & mesmement vne pancarte d'vn Archeuesque de Vienne, voulant moyenner la paix, entre vn Humbert Euesque de Genéue, & vn Conte de ladite ville nomé Aymon, q fut l'an de falut mille cent vingt & quatre. Estat mort cest Euesque Humbert, son successeur, s'estant retiré par deuers l'Empe reur Federic premier de ce nom, obtint par permisfion de l'Empereur, que lui seul seroit, & se nomeroit Conte de Genéue, & Prince en toute souueraineté, te nant

nant seulement de Dieu & de l'Empire: mais ne pour celà, laissa le Conte profane le molester & affliger: avant parauenture l'Empereur autres affaires plus vrgens que celui de l'Euesque de Genéue, dont il ne pourroit vacquer à le secourir. Ceste querelle conti nua iusques au Conte Guillaume de Genéue, q fit tät d'effors, contre l'Euesque, contre & au preiudice des droits Imperiaux, q'il encourut le ban de l'Empire: & fut priué du fief, q'il tenoit de l'Euesque. Ceste guerre ayant duré iusques au deces de cest Euesque, les habi tans voulans refister au Conte, appellerent à leur ayde vn Conte de Maurienne, qui depuis fut Conte de Sauove: entre lesqlz furet plusieurs guerres, de sorte que le Conte de Sauoye occupa plusieurs terres sus le Conte de Genéue, iusques à ce qu'il estendit ses limites iusques touchant la cité de Genéue, & n'estant cotent, vouloit exiger à l'Euesque les frais qu'il auoit fait pour lui en ceste guerre: à quoy respondit l'Euesque q'il lui deuoit souffire, de ce q'il auoit prins, & d'ou il auoit inuestiture dudit Euesque: & tat dura ce different, que les habitas, craingnas que le Conte de Sauove ne se ralliast auec leur comun enemi le Conte de Genéue, à leur grand preiudice capitulerent auec lui, lui permettăt tous & vn chacun les droits & prerogatiues q obtenoit le Conte de Genéue en celle cité, & ce par droit d'hypoteque seulement: mais ayant vne fois le pied en la ville, il leur fit pis que l'autre, à raison dequoy les Chanoynes, & aucuns des principaux de la cité, firent cospiration contre lui: & reuoqueret leur Conte q'ilz auoiet chasse, de maniere que venăt le Conte de Genéue à main armee pour entrer

en

en la cité, par la pratique des coniurateurs, il fut vain cu, & chassé par les Sauoisiens qui tenoient la ville: dont les Sauoisiens estans les maistres, firent mourir les coiurez, qu'ilz peuret aprehender, & ietteret leurs maisons par terre. Ce discord continua iusques à ce que la maison des Contes de Genéue print fin : & lors estant le tout reduit en la puissance du Conte de Sauove, Amé estant desplaisant d'estre subiet à vn petit Euesque, fit tant vers l'Empereur Charles quatrieme de ce nom, q'il obtint vn vicariat de l'Empire en tout fon pais, & obeissance: & pour ceste raison, & tiltre, vouloit subiuguer, & assubiettir à soy l'Euesque, mais y resistant l'Euesque & les citoyens, demeurerent les choses en leur entier, & la liberté de la ville en son estat, iusques au teps de Amé huitieme, qui fut premier Duc de Sauoye, & depuis eslu Pape. Cestui impetra du Pape Martin temporelle iurisdiction sus la ville & cité de Genéue, & ses appendences: laglle il ne peut toutefois executer, ny gueres ses successeurs. Mesment Charles Duc neuuieme, qui l'an mil cinq cens trente six sut chassé, & priué de son estat. Cestui estant persuadé des seigneurs de son pais, sit son effort de inuader Genéue, & Lozanne, estimant que s'il ne mettoit à obeissance ces deux citez, que c'estoit fait de tout son estat, & q toutes les autres villes à l'exemple de ces deux voudroient eriger chacune vne Republique, come celles des quantons de Suisse, à quoy l'instigoit l'Euesque de Genéue, qui estoit de la maison de la Baulme en la Conté de Bourgongne, & qui par le moyen du Duc Charles auoit esté pourueu de l'Euesché. Et firent le Duc, & l'Euesque, que l'vn perdit fon

son Euesché, & l'autre so Duché de Sauoye. L'euesque estant en la ville, & s'estant esmue vne sedition popu laire, fut cotraint pour sauuer sa vie s'enfuir auec vne corde, p dessus les murailles de la cité, & onques puis n'y fut. Cestui depuis ha esté Cardinal de la Baulme, & Abbé de faint Claude. Les habitans de Genéue se estans mis & reduits en liberté, tant temporelle que spirituelle, par l'ayde des Suisses, ont depuis comencé vn estat nouueau de Republique, & de Religion, contraire aux traditions de l'Eglise Romaine, & sans recongnoissace de superiorité pontificale. De ceste cité de Genéue fait mention lule Cesar au premier liure de la guerre de Gaule, disat qu'il y passa le Rhone sus le pont, & est d'entendre que le pais des Heluetiens, qui sont Suisses, s'estendoit iusques au pont dudit lieu, comme le tesmoigne Iul. Cesar, & d'autres.

Sauoye, iadis Royaume.

L conste par les antiques Histoires, que sauoye essoit le pais de Sauoye fut iadis erigé en estat temps d'Annide Royaume. Et mesmement du temps bal. que Annibal de Carthage entreprint ce grand passage du pais d'Aphrique, pour

entrer à force d'armes en Italie, & y faire ses grands conquestes. Pour lequel dessein mettre à execution, ayant forcé toute l'Espaigne, & passé tout à trauers, son armee entra en Gaule: en laquelle il fit tant, que de force, que par pratique, moyens, & intelligences, qu'il marcha iusques en Sauoye, en deliberation de passer les Alpes, auquel lieu se trouua fort embeson- Sauoye. gné, & en grade perplexité pour le trouble & empef-

chement

chement que luy faisoient les Gaulois. Et ne luy vint iamais chose mieux à propos, qu'vn different & controuerse, qui sourdit entre deux freres heritiers du Royaume des Royaume des Allobroges, desquelz Tite Liue au pre-

Allobroges.

mier liure de la secode guerre Punique, escrit en ceste maniere. Les Allobroges ne sont pas fort loing de là. lesquelz estoiet lors en discord, pour vn differet g'ilz Deux freres auoient pour leur Royaume, & estoient deux freres

contendans le Allobroges. Brancus.

Royaume des competiteurs, dont l'ayné s'appelloit Brancus: ayant desia regné quelque temps, estoit troublé & inquieté, par les cospirations de son frere puisné: lequel auoit fait amas & assemblee de ieunes gentilzhommes du pais, & gradement entrepris sus le Royaume & estat de son frere, si bien qu'il en auoit quasi desemparé. Neantmoins firent conuenances entre eux d'en estre

Annibal, iuge & aquiescer à l'aduis & arbitrage de ce grand Annides deux fre-res Allobroges. bal, lequel en prenant la congnoissance, du consentement des parties adiugea & attribua tout le droit du

Brancus, roy Royaume à Brancus l'ayné, & le prononça Roy, ce qu'il pouvoit obtenir en iugement. En recognoissance de ce biefait & merite, fut faite à Annibal toute l'ayde & support qu'il fut possible à ce Roy de faire, en matieres de viures, prouisions, & vestemens, desquelz il conuenoit se pouruoir cotre les grades froidures des Alpes. Consecutiuemet se treuue, que deux vaillans Fabius Ma-Confulz de Rome, Fabius Maximus, & Domitius

xim. Domitius

Aenobarbus, faisans la guerre contre les Allobroges, prindrent leur Roy, nomé Vicurtius en champ de bataille, armé de harnois de diuerses couleurs, & monté fus vn curre d'argent: sus lequel il fut mené au Triom phe, tout ainsi qu'il auoit esté prins en la bataille. Et

edi

edifieret iceux Consulz deux tours de pierre de taille, au lieu ou ilz auoient obtenue ceste grande victoire, qui fait penser que desia de ce temps là, le Roy des Allobroges estoit vn grand Roy. Dit aussi Pline, que vn Roy Cottius des Alpes donna son nom aux Alpes Cottius Roy des Cotties, & y fit bastir douze Citez, pour la comodité Alpes Comies. des passans, & des gensdarmes. Et viuoit ce Roy du temps d'Auguste Cesar, duquel il estoit grand ami, Aug. Cesar. comme dit Marcellinus, combien que Cesar, en ses Marcellinus C. 1. Cesar. Comentaires fait mention d'vn Cotus Roy de Thrace, Cotus Roy de qui tenoit le parti de Pompee, en la guerre Ciuile. Cestui Royaume dura iusques au temps de l'Empire de Neron, tesmoin Suetone, q dit iceluy Neron auoir Noron Suppriaboli & fupprimé le Royaume des Allobroges, & l'a-ma le Royaume uoir redigé en forme de prouince. Combien que depuis, & enuiron le teps de l'Empereur Valentinian, ceste prouince fut annexee au Royaume de Bourgongne, duquel depuis en fut desmembree, estant ledit Royaume encores supprimé: comme se pourra voir par le discours de l'histoire.

L'estat des Allobroges, apres la division du Royaume de Bourgongne auquel ilz estoient contribuez.

CHAP. IIII.

PRES la mort des enfans de Theodoric Roy de Bourgongne s'estant le Roy Clotaire emparé de la Monarchie des Gaules: il fut question de constituer & establir gouuerneurs, par toutes les con

trees, esquelles parauant estoit erigé estat de Roy. Et mesmement fut par icelui Clotaire creé vn gouuer-

e 2 neur

neur en la prouince des Allobroges, qui auoient esté de l'obeifsance du Royaume de Bourgongne. Icelui gouuerneur estoit nommé Albon, filz du grand Albon Capitaine & Lieutenant general du Roy Gontran de Bourgongne, duquel la noble & ancienne mai fon des Contes d'Albon ha fon heureux commencement & origine. Cestui Albon vsant d'autorité à lui donnee par le Roy Clotaire, comme il taschoit à reformer plusieurs abus, & maleuersatios, q faisoient pour lors les Allobroges, Sauoisiens & Dauphinois, pour l'absence & suppression de leurs Rois: fut mis à mort par conspiration d'aucuns grans Seigneurs du pais, qui ne vouloiet endurer sus eux autre puissance que de Roy. Et de ce meurtre commis en la personne de Albon fut promoteur & seul autheur vn grand Seigneur nommé Aletheus, lequel craingnant & se bien doutant de la peine qu'il meritoit, print conseil de plus haulte entreprinse: tellemet q par le moyen & menee de Leudemonde Euesque de Syon sollicita Bertrude Royne de France, femme du Roy Clotaire, d'abandoner son Seigneur & mari pour s'en venir en Sauoye, auec tous les plus beaux meubles & ioyaux qu'elle pourroit emporter, lui promettat qu'il la pren droit en mariage. L'euesque ne sceut si bien faire ceste belle pratique, qu'il ne fut descouuert par la Royne mesme, laquelle trouuoit fort estrange que l'Euesque l'eust en telle reputation, & l'accusa enuers le Roy, qui incontinét le fit tellemet poursuiure, qu'il le contrain gnit de se sauuer, & s'enfuit à refuge à son Eglise de Syon, auquel neantmoins fit faire son proces: par sen tence duquel fut Leudemonde Euesque condemné de iamais

iamais ne sortir hors du pourpris de son Eglise, sus peine de mort: & par ce moyen lui fut la vie sauuee pour l'honneur du faint lieu, auquel il s'estoit retiré à garend: mais ce ne fut sans grande importunité de prieres que firent au Roy aucuns faints personnages, qui estoient autour de la personne du Roy Clotaire. Quant au meurtrier Aletheus, il eut la teste ostee de desfus les espaules, auec tous ses complices. Apres Albon fut Duc & gouverneur perpetuel (car Clotaire auoit iuré aux Allobroges de ne reuoquer leurs gouuerneurs, finon qu'ilz eussent commis crime de lese maiesté) vn Prince, nomé Villebard, eslu par les nobles & habitas du pais, lesqlz se voulans emanciper & exempter de la subjection des Rois de France, auoient creé de leur corps ledit Villebard pour leur Prince & gouverneur, ce que trouvant fort mauvais le Roy Clouis en crea vn autre nommé Floquet, ou Flaucquet, lequel venant à main forte pour entrer en office, & exercer fon effat, vint à rencontrer pres la ville d'Austun Villebard susdit, ayant grosse armee de gens tenas son parti. Et s'estans ces deux Seigneurs assigné iournee de bataille, combatirét de telle furie, que toute l'armee de Villebard fut deffaite, & sa puis sance ruïnee, de maniere que Floquet demoura Duc & gouuerneur des pais des Allobroges, que pour lors l'on nommoit Bourguignons Transiurans. Et par les histoires ne s'en treuue autre iusques au téps de Char les Martel, auquel vn Prince nomé Theodinus estoit Gouverneur & Duc, & estoit vaillant Prince & hardi. Il deffit & tua Griffon filz de Charles Martel faisant guerre à son frere Pepin. Lequel Griffon ayant experimenté e 3

rimenté fortune de guerre contraire, tant en Allemai gne que Gaule, se retiroit en Italie par les Alpes, defquelles voulăt forcer les passages, trouua Theodinus au deuant de lui, qui lui empescha son entreprinse, & lui fit perdre la vie. Autre ne se treuue que ceux de la posterité de Theodinus, iusques à l'Empereur Charle maigne, du teps & regne duquel effoit Duc de Bourgongne & des Allobroges Sanfon, qui vaillamment combattant à la journee de Ronceuaux resta mort en ladite bataille, & fut son corps rapporté en Arles, qui le fiege effoit des Rois de Bourgongne, de l'obeiffance dual effoient tous les Allobroges. Iceux Ducs, combien qu'ilz n'eussent puissance de Rois, si est ce a plufieurs d'entre eux perseueroient de vsurper tiltre de Roy, imitas les brifees de leurs ancestres. L'Empereur Charlemaigne estant allé de vie à trespas, vint tout le pais des Allobroges entre les mains de l'Empereur Loys Debonaire fon filz, puis à Lothaire filz de Loys fusdit, lequel en donna la Seignorie & Principauté à Charles fon filz: apres lequel en fut Seigneur Loys fon filz: & peu de teps apres Bozon frere de l'Impera trice Iudicht feme de l'Empereur Charles le Chauue. Cestui Bozon eut grosse querelle pour raison de ceste Seignorie auec les deux bastards de l'Empereur Loys le Begue, nommez Loys & Carloman, qui le chafferet hors de la ville de Mascon, & tout le Duché de Bourgongne, & le vindrent affieger dedens la cité de Vienne, ville de son obeifsance, lui chaussans les esperos de si pres qu'il fut contraint se sauuer es mon taignes & destroits de Sauoye, ayant perdu tout le furplus de fon domaine. Finablement Loys & Carlo-

man

man fusdits, estas contrains abandonner la poursuite qu'ilz faisoient contre Bozon, pour faire teste & resister aux Normans, qui bruloient & exiloient le pais de France, laisserent audit Bozon pour contrequarre & ennemi, Richard filz de Theodoric Conte d'Austun, pretendat les terres de Bozon lui appartenir, sus laquelle querelle se firent plusieurs guerres entre ces deux Princes: combien que depuis Bozon & son filz Loys furent appointez auec ledit Theodoric & Richard, auec condition que la Prouence, Sauoye & Dauphiné demouroient en la puissance de Bozon, & le Duché de Bourgongne dudit Richard. Et est à presumer que ce Bozon fut de longue vie, puis que ceste histoire des Contes de Maurienne prend commencement enuiron le temps dudit Bozon.

Origine de la maison de Sauoye, extraite de Saxonie. CHAP. V.

> STANT la Maiesté du saint Empire Romain transferee de France en Allemaigne: fut le premier Empereur Otho Othon Duc de Duc de Saxonie, Prince de grande re- Saxonie prenommee en vertu, en armes, & sain-reur Germain.

teté: & regna plus de trente ans, en grades & haultes prouesses, comme ayant vaincu & prins en bataille Boleslao Duc de Boëme, gaigné plusieurs grades batailles sus les Hongres, chassé les Tyrans d'Italie, prins Tyrans d'Italie, le Roy des Lombards Berengaire, & son filz, extermi- Berengaire. né les Grecs & les Sarrazins de Calabre & de la Poulle qui adheroient à l'Antipape. Cestui apres plusieurs grands choses, haultement & en grand gloire paracheuees

Digitized by Google

Othon II.

cheuees deceda de ce fiecle, & laissa son filz Othon, fecond de ce nom, tant heritier de Saxonie, q fucceffeur en l'Empire: augl desia de son viuant l'auoit destiné, & fait coronner au faint fiege Imperial. Cestui des sa ieunesse auoit fait de grades preuues de sa force, vaillace & vertu: mesmemet alencontre des Sarrazins, lefqlz il força d'abandonner la Calabre, ayant charge de son pere. Semblablement obtint victoire alencontre du Duc Henri de Bauiere, qui s'efforçoit de mettre en auat certaines nouuelletez, cotre, & au prejudice de l'Empire. Estat icelui arriué en la cité de Cité de Be- Beneuent, y fit mettre le feu, pour glque infidelité

neuent brulee.

Othon III.

commise par les manans de la ville, alendroit de sa Le corps s. Maiesté, & en emporta le corps de saint Barthelemi Barthelemi.

Apostre, & mourut l'an dixseptieme de son regne. Au quel fucceda Othon tiers de ce nom, ne degenerant aucunement des vertus, & haultesse de faicts, saintes

entreprinses, & heureux succes de so pere & so ayeul. C'est chose memorable que du temps de cest Empe-

Gregoire v. reur, le Pape Gregoire cinquieme fut autheur de la autheur de l'e-lection de l'Em sanxion & costitution laglle s'observe insques auiour dhui, en l'electio des Empereurs de Rome, & ha desia duré plus de cinq cens ans. Cestui Othon se voyant conflitué en fublimité Imperiale, & confiderant que telle fortune estoit le comble de toutes choses humai nes: fit & crea vn fien frere nommé Hugues, Duc de Saxonie. Ce Duc engendra trois filz, fauoir eft Federic, Vlrich, & Beral. Ces trois filz demeureret en bas aage, apres la mort du Duc leur pere, fouz la charge& conduite de l'Empereur Othon leur oncle, par la folicitude duquel, ilz furent nourris & instituez en scien-

ces

ces de lettres, d'armes, & vacations, seantes à grans Princes. Tellemet que les ayat trouuez fort suffisans, leur mit entre les mains le maniement des grands affaires de l'Empire, comme à respondre à tant d'Am- Oeuures rebassadeurs venans de toutes les contrees du monde. faire despescher aux Capitaines, pour le fait des guer res, expedier commissions pour les estats, traiter confederatios & alliances auec estragers, soy prendre gar de des aguets & inuafios des ennemis, soulager le poure peuple, maintenir la fainte foy & religion Chrestienne, administrer iustice, punir les mauuais, & premiër & fauorizer les bons: & autres œuures qui sont requises à bons Princes. Or en ses grandes charges Be ral le plus ieune des trois, se porta de maniere qu'il surpassoit la capacité de l'entendemet de ses freres, & des autres Seigneurs, estas alentour de la persone de la Maiesté Imperiale. Si bien que pour sa grand vigilance, merueilleux deuoir, & extreme diligece, entra si auant en la grace de son Seigneur & oncle, q de tous affaires se rapportoit à Beral, & vouloit que nulle en treprinse se mit sus, sans auoir sus icelle premieremet fon aduis: & que toutes choses lui fussent communi quees, comme à celui, sus lequel il se reposoit de tous & chacuns ses affaires. Cestui Beral est le chef de ceste Beral, chef de genealogie des Contes, & Ducs de Sauoye, legl com la genealogie mença à florir en l'administration de la Republique, auec Othon Auguste, son oncle, enuiron l'an de salut L'an neus cens neuf cens nonantehuit.

De l'execution que fit Beral de Saxonie, en la personne de l'Imperatrice, par lui trouuee en adultere.

CHAP.

f Se

E voyant Beral en tel credit, faueur, & adueu, que l'Empereur ne trouuoit rien mauuais de ce qu'il faifoit, ou difoit, ne espargnoit homme de la Court, tant grand Seigneur qu'il fut, quand il estoit

question de l'honneur de l'Empereur son oncle. Et si cas aduenoit qu'il y eust quelque crime perpetré, il procuroit d'en estre faite iustice, ou lui mesme l'execu toit selon l'exigece, ou oportunité q'il en auoit. Estant Imperatrice se donques secrettemet aduerti, q l'Imperatrice se meffaisoit, & prostituoit à vn des Maistres d'hostel, ne le

creut pas de leger, iusques à ce que les choses furent As descouvertes, qu'en toutes assem moquent des chofes.

prosituant.

de autorité difser, & plus de les punir.

blees, l'on n'habilloit à rire d'autre matiere. Chose qui lui vint si à cœur, qu'il proposa en soymesme d'en esta Exemple pour blir vn exemple pour l'aduenir. Et par ce qu'il consiautenr. Personnages deroit que les persones estoient de si grande autorité de autorité dif-ficiles à accu- & preeminece, qu'il n'estoit nouuelles de les accuzer, encores moins de les punir, se promit à part soy d'en entreprendre la vengeance. Dont bien tost apres lui en vint l'occasion. Car estant l'Empereur Othon parti pour visiter aucunes villes Imperiales assizes sus la riuiere du Rhin, & ayant eslongné le lieu de sa coutu miere residence d'vne iournee, lui vint en memoire qu'il auoit oublié sus le cheuet de son lict certaines re Reliques, por-liques, qu'il auoit de coutume de porter ordinairemét fus lui, parquoy depescha incontinent son neueu Be ral, pour retourner querir ces reliques, lesquelles il auoit en telle reuerece, qu'il n'eust permis que autre les eut maniees que son neueu Beral. Estant Beral arriué à l'huis de la chambre Imperiale, poulsa la porte

tees par Othon.

& en

& entra dedés d'vne audace inacoutumee, tant pour Audace de Brad. paracheuer sa commission, que pour ce qu'il se doutoit de trouuer ce qu'il trouua, qui fut vn gentilhome Maistre d'hostel de l'Empereur, couché auec l'Imperatrice. le laisse à penser, si ce ieune Prince avant Dieu & honneur deuant les veux, fut fasché de ceste abominable malheurté. Et d'autant qu'il receuoit de bien & d'honneur iournellemet de l'Empereur, d'au tant porta il plus impatiemmet le deshonneur & vitupere qu'on lui faisoit. Tellemet que estant en partie enflé de credit. stimulé de vertu. & armé de juste douleur, sacque la main à l'espee, & en donna à l'vn & Meurtre de à l'autre atrauers le corps. Telle execution faite se mit of ompaillard, le Prince Beral en chemin pour aller trouuer l'Empereur, la part qu'il seroit, augl ayant fait le discours de ce cas execrable, & de ce qu'il s'en estoit ensuiui, ren dit l'Empereur merueilleusemet effroyé, raui, & aucu nemet transporté en extaze, pour l'horrible nouuelle de ce meurtre, comis en la persone d'vne si haulte Prin cesse: & demoura longuement qu'il ne peut dire mot, de la destresse & angoisse qui lui serroit le cœur, pour lequel reconforter, & confoler, vindrent Princes, Barons, & Cheualiers lui faisans entendre, q l'exces que comettoit femme ainsi dissolue, en si Auguste mai- Femme dissolue son, en laqlie receuoit tant de bien, d'honneur, & de ignominieus. bon traitemet, meritoit punition beaucoup plus infa me & ignominieuse, qu'elle n'auoit souffert, & firent tant par euidentes raisons, qui diuertirent la fantasie de ce desolé Prince. Lequel n'estoit moins ennuié du deshonneur & honte que sa folle feme lui faisoit receuoir, que du meurtre perpetré par son cher neueu.

f 2 Ainsi Colongue cité. Ainsi passerët plusieurs iours en la cité de Colongne, & quant au cas susdit, n'en sut fait autre chose pour celle sois.

De la sommation que fit le Conte René de Mons à l'Empereur, de faire iustice de Beral, qui auoit meurtri l'Imperatrice sa fille. CHAP. VII.

E bruit & rumeur de si fameux homicide, vint incontinent aux oreilles du Conte de Mons, pere de l'Imperatrice, lequel eut tel desplaisir à l'arriuee de si piteux termes, qu'il en cuida mourir sou

dainement, & lui fuggeroit paternelle douleur, plufieurs & diuerfes penfees: car tantot il s'aduifoit que l'Empereur eut attiltré celui du monde qu'il aymoit le mieux pour le descombrer de sa femme, en voulant possible vne de plus haulte maison: tantot il lui sembloit que le Prince Beral eut conceu quelque haine mortelle contre l'Imperatrice, à l'occasion dequoy, il lui eust imposé ce mortel crime d'adultere, lequel se deffiat de le pouuoir auerer, ne l'ofa iamais mettre en preuue, ains pour faouler fa haine & rancune en auroit esté le bourreau lui mesme, ne trouuant homme qui voulut ny ofast attenter si damnable entreprinse. Et qu'il le feroit plustot, que s'il demouroit à faire: estant l'Imperatrice seule & pour le tout qui resissoit aux cupiditez & ambition de ce ieune homme, ne se trouuant homme si huppé à la court qui osast ouurir la bouche cotre son autorité, par ce qu'il possedoit en tieremet l'aureille de son maistre: & qu'il estoit asseu ré qu'il ne feroit chose, dont il ne fut aduoué. Telles chofes choses tournoit par son cerueau le Conte de Mons: tirant tousiours le bon droit de sa part, comme ont de coutume les hommes de mesurer l'issue des choses selon leurs affections. Et ne se pouvoit persuader ce po sue des choses, ure Seigneur, q sa fille se fut tant oubliee, q si grade fections. meschanceté lui fut tombee en l'entendemet: estant extraite de tant honorable maison, & logee en lieu si hault & fublime. Parquoy fit venir le Conte quatre filz qu'il auoit desia aptes & suffisans à porter les armes: auec lesquelz il communiqua de cest affaire, & apres tout, leur comanda se tirer par deuers l'Empe reur, & lui demander iustice & vengeance de mort si atroce, & homicide perpetré en la personne de l'Imperatrice leur sœur. Ce q ces quatre Princes Thyrri, Vldrich, Conrad, & Lois enfans du Conte de Mons firent d'aussi grand cœur, comme en grand colere le pere l'auoit commandé. Et estans arriuez à la court, augmenterent & redoublerent le dueil de l'Empereur Othon, & ne fut sans grade esmute, car en leurs querimonies ilz mesloient grandes comminations, si repa ration ne leur en estoit faite. Ausquelz l'Empereur apres plusieurs propos, sit response q'il n'y auoit hom me qui eust plus d'interest & de fascherie de tel incon uenient que lui, mais qu'il conuenoit auoir patience: car de quat plus seroiet les choses esuentees, de tant seroietelles plus trouuees mauuaises, pour l'enormité de l'impudique vie de leur sœur sa feme. Et que pour iustificatio de son neueu, suffisoit que l'adultere Cheualier eust esté trouvé & mis à mort estat en vn mesme lict auec elle. Et g'il n'estoit besoin d'en faire plus grande poursuite, puis que les choses se presentoient deuant

deuant les yeux, qui font tesmoins suffisans en tel affaire. Lors les quatre freres de l'Imperatrice hoschans les testes de grand fureur, respondirent que ilz se mettroient en deuoir d'en prendre vengeance, puis que l'Empereur n'en faisoit autre estat, & que plustot cinquante mille testes leur en respondroient, qu'ilz n'en obtinffent raison, & que le meurtrier n'auroit fi bon marché de leur fang.

De la guerre que fit le Conte de Mons contre les freres de Saxonie.

> OYANT le Conte de Mons que l'Empereur n'estoit deliberé de lui faire autre reparation de l'iniure qu'il pretendoit lui auoir esté faite, quant à l'homicide perpetré en fon fang par le Prince

Beral de Saxonie: print resolutio d'auoir recours aux armes, pour satisfaire tant en deuoir paternel, q à sa douleur, laglle lui estoit grandement augmentee, par la response de l'Empereur: tellement qu'il fit conuo quer ses principaux & plus fideles amis & conseilliers,

ment du pere faire wengeance.

commande- en la presence desquelz il commanda tresexpresseaux ensans de ment à ses quatre filz, qu'ilz n'eusset iamais à se trou uer en sa presence, iusques à ce qu'ilz eussent vengé la mort cruelle de leur fœur l'Imperatrice. Ce coman dement paternel entra au cœur de ces ieunes gens, comme qui mettroit de l'huile dedens le feu: car de irritez qu'ilz estoient furent attizez, d'attizez furent entierement enflammez: si bien que l'on leur voyoit fumer les testes, grincer les dents, saigner les yeux, & quafi ietter le feu par la gorge. Et en ceste deliberatio

man

manderent tous leurs parens, amis, alliez, & confede rez, faisans le plus grand nombre de gens de guerre, tant de pied que de cheual, qu'il leur fut possible. Et lors se ietterent aux champs, tirans au Duché de Sa- Guerre, en xonie pour greuer leurs ennemis de toutes leurs forces, & comenceret à bruler, enuahir, & exiler le pais, prendre bestail, emener prisoniers, expugner places, assieger forteresses, & autres intemperies dot l'iniure lniure de de la guerre est coutumieremet accompaignee. Des-paignee d'inalles choses estant Beral aduerti, lequel estoit lors en la Court de l'Empereur, ne fut content, & ne peut iamais dormir bon someil, qu'il ne obtint congé de sa Maiesté, pour secourir ses terres, & celles de ses freres, ou les ennemis faisoiet toutes les plus grandes cruau tez & exces, dequoy ilz se pouuoiet aduiser. Et pensa qu'il n'estoit heure de s'endormir en ce besoin: ce que en telle necessité failloit employer la faueur, port, & puissance qu'il pourroit auoir en la maison de l'Empe reur, lequel lui fit deliurer finances pour cest affaire, auec comandement à tous Princes & Gouverneurs, Capitaines & Cheualiers, qu'ilz eussent à lui obeir, comme si present & en personne il y assistoit. L'ayant Beral bien humblement mercié, ne fit rien premiere ment, & n'eut autre chose en teste, que de mettre en femble le plus grand nombre de gens, qu'il lui feroit possible, pour aller rencotrer les freres de Mons, ses mortelz ennemis. Come donques il marchoit l'enseigne desployee, ayant passé la riuiere du Rhin à Colongne, vint à lui vn Cheualier en grand effroy, qui lui dona aduis des ennemis, & du lieu ou ilz s'estoiet campez celle nuich. Celui Cheualier nommé Guermuch

Guermuch, much ayant esté prins des ennemis, auoit trouué

moven d'eschapper d'entre leurs mains, & aduertit Beral que les ennemis effoient à deux lieues pres de la, en vn village, & faifoient grand chere en grand confidence. & fans se douter autremet de sa venue. Lors le Prince Beral rengea ses gens en bataille, ordonant aux Capitaines de la caualerie que les cheuaux legers eussent à marcher le galop vers les enemis, pour voir & cotempler leur contenace, & que lui fuiuroit à pas militaire, & le plus diligemment que lui seroit possible, pour (s'il effoit possible) surprédre leurs ennemis à l'improuifte, & en defarroy, & ne leur donner le temps ny loifir de s'armer. Ce Cheualier Guermuch de Saxonie seruit de guide aux cheuaux legers, & les mena en vn tertre, dugl ilz auoient leurs ennemis en veüe, sans estre apperceuz, pour la frequece & espais feur des arbres qui estoient en ce lieu: tellement que eut loifir quafi toute l'armee de les approcher de fort pres. Ainfi estant Beral delibera entierement de les cobatre, & toute son armee à ce disposee, auant que tirer plus oultre tira son espee, & en presece de toute la trouppe de ses Capitaines, la presenta à celui qui estoit en la plusgrande reputation de vaillance, & Beral fait proüesse, voulant estre fait & creé Cheualier de sa main, lequel le decora du noble ordre de Cheualerie, dont lui creut le cœur, de maniere que à grand peine auoit il loifir de faire foner les trompettes, de l'enuie qu'il auoit de courir fus à son ennemi. Duquel estant

ral & des quatre freres

de Mons.

Cheualier.

apperceu, comença l'alarme fort effroyable au camp des Seigneurs freres de Mons, lesquelz ne pensoient leurs aduerfaires eftre fi proches, & n'auoient rien

moins

moins estimé que d'auoir la bataille sus les bras de si court: dont eux & leurs gens furent grandemet eston nez: & desia d'effroy estoient à demi vaincus, voyans si merueilleux nombre de gens, avas faulsé leur guet, & desia entrez en leurs trenchees, tellement que le bruit, effroy, & tumulte estoit si grand, que les vns couroiet cà, les autres là, sans se souvenir de se retirer à l'enseigne, les vns nuds, les autres demi armez resistoient, & eussiez veu aucuns s'arracher les armes des poings, les autres fuir de toutes pars, en admirable des ordre. Les deux plus ieunes freres de Mons, Conrad, & Loys, mieux aymas mourir au lict d'honneur glo- Pluffot gloririeusement, qu'en fuyant viure en ignominie & des-ignominieuse honneur: vindrent rencontrer le Prince Beral, auec ce peu de gens qu'ilz peurent serrer, & donnerent com mencement à vne merueilleuse escarmouche, & se voyans reduits en grande angustie, & desespoir, firent tat d'armes, que ce fut chose nompareille, pour si pe tite trouppe. Toutefois en fin y furet tuez tous deux, More des deux & toute leur copaignie vaincue & deffaite. Ce voyas plus ieunes fre de Mons, les deux aynez Thierri, & Henri, & qu'il n'y auoit plus & deffaite de d'ordre de faire resistence, estans la pluspart de leurs leurs gens. gens morts, ou prins, & le surplus mis en vaultde-tres deux freroutte prindret la fuite, & sauueret leurs vies, lesqlz Thierri, & pour l'heure ne furet suiuis, pour estre les Saxons em peschez au butin & pillage qu'ilz auoient conquis en la prinse du camp des Montois. Les nouuelles de ceste bataille perdue, vindrent incontinent au Conte de Mons le pere, auec aduertissement de la mort de ses deux enfans, Conrad & Lois, dont il fut pis que forcené, & recommença la guerre à toute outrance, con

Guerre, à outrance.

tre

tre les Saxons, laglle dura plufieurs annees, non fans grandes inuafions faites d'vne part & d'autre, accom paignees d'infinies oppressions, comme euersions de Citez, combuftions de plat païs, pillages de bonnes gens, intermission de labourages, famines, & autres maux infinis. Si que toute l'Allemaigne estat empefchee & troublee pour raifo de ceste guerre, s'en alloit quafi à totale ruine: fans ce que le bon Empereur Othon prenant pitié de telle calamité, fit ouverture

d'aucuns moyens pour pacifier si pernicieuses conten tions & differens, & tant furent enuovez d'Ambassa

Allemaigne fort troublee.

ou ne fut compris Beral.

deurs d'vne part & d'autre, que finablemet fut con-Paix finale, clute vne paix finale entre le Conte de Mons, Thirri, & Henri ses enfans, leurs alliez & confederez d'vne part, & Federic & Vlrich Ducs de Saxonie freres, leurs adherens, alliez & confederez d'autre. Et quant au Prince Beral leur frere, ceux de Mons iamais ne se vou lurent accorder ny condescendre qu'il fust comprins en ce traité, pour l'enormité du cas par lui perpetré conclusion de en la perfone de l'Imperatrice. Parquoy il fut dit qu'il Jatre vuider vuideroit hors de tous les païs d'Allemaigne, & qu'il maignes, pour en seroit priué pour le temps & terme de dix ans accomplis, & lui fut limité & prefix certain iour pour foy retirer hors des Allemaignes. A ces conditions demoura bonne paix, entre les Princes de l'Empire d'Allemaigne.

faire vuider

De la venue du Prince Beral de Saxonie, au païs de Sauoye: duquel sont descendus les Contes & Ducs dudit païs. CHAP. IX.

Confid



ONSIDERANT le Prince Beral de Saxonie, que pour l'accomplissement du traité de la paix, & pour restituer & remettre toute la Germanie en repos & tranquilité, il lui conuenoit partir de son

païs: pour se mettre en deuoir de chercher auenture pour éployer sa cheualereuse ieunesse, se disposa d'en trer en la Gaule du costé des pais de Suisse & Sauoye, en deliberation de prendre son chemin pour faire le voyage de S. Iaques en Galice, auquel il s'estoit voué. Saint laques Parquoy prenant congé de l'Empereur son oncle, de en Galice. fes deux freres, Ducs de Saxonie, fes parens & amis, lui dit l'Empereur en pleine assistence, qu'il estoit dit par le traité de paix qu'il ne pourroit, ny ne lui seroit loisible à l'aduenir de porter les armes, ou armoiries de Saxonie, parquoy ie veux (dit il) que portes d'oren auant l'escu d'or à vne Aigle de sable, & membree de Armoiries otgueules, pour seruir d'enseigne & decoratio d'armoi-premieres des ries à toy, & ta posterité: lesquelles il accepta tres vo uoje. luntiers, & merciat l'Empereur, se partit en grand allifue de Beral,
hors des Allelegresse, & au grad regret de l'Empereur & des Ducs maignes. ses freres. Suiuat dong le Prince son trein, desia parti, entra en vne partie de Bourgongne, appellee le païs de Vaulds, & tirant oultre par le Geneuois, arriua en vne ville nommee Seyssel, assize sus la riuiere du Rhone: là ou le Seigneur du lieu, lui fit bon recueil & accueil pour la gradeur de la maison dont il se renommoit & de la prestance & dignité qui lui reluisoit au visage. Toutesois conuient entendre, que toute celle Sauoye iadis region, qui pour le iourdhui est attribuee à l'obeissace tribulaire aux des Ducs de Sauoye, estoit subiette & tributaire aux gongne.

g 2 Rois

Rois de Bourgongne: & estoit occupee la pluspart, Partie de Sa- par brigans & voleurs, pour autant que le pais estant uoye iadis oc-cupee par bri- montueux, & grandement peuplé de bois & grandes Sausye peuplee forestz, estoit fort commode à telle maniere de gens, de bois & fo- ioint qu'il y auoit certaines forteresses, esqlles ilz se refts. retiroient, & desglles ilz s'estoient emparez par force, estans les Rois de Bourgongne empeschez à autres guerres. Et entre autres, estoit vn chateau nomé Cule, Cule, iadis re- auquel se retiroient grand nombre de pillars, votraite de Voleurs & brigans, qui tenoiet les passages de telle sorte, qu'il n'y auoit homme de quelque qualité ou condi-Brigandages. tion qu'il fut, qui n'y fut destroussé, & deualizé, & taschất à faire force, estoit meurtri, & mis en pieces. De telz exces aduerti le Prince Beral par le Seigneur de Beral auantu- Seyffel, ne fit aucune difficulté d'y paffer, encores que le Seigneur fufdit l'en voulut diuertir pour le danger qu'il fauoit y estre. Toutefois le Prince estoit come cupides de cho- font les ieunes gens, bien aifes d'auoir occasion & Ses memorables, enuers moyen de faire chose digne d'estre racontee à ses paleurs parens. rens en Allemaigne. Et prit refolutio de chaffer toute ceste canaille qui assiegeoit le passage, mettant son Ruze de Beral charroy deuant, come vne esmorche, & pour attirer les pillars hors du fort de Cule, estant asseuré que in continét que les charrois feroient descouuers par les gardes de la forteresse, qu'ilz se rueroiet sus le pillage & butin, ce qui aduint, car les chariots & bagage du Prince approchans de Cule, voici incontinent arriver à la course Soudars en grosse trouppe, faisans force à ceux qui auoient charge de la conduite du bagage suf dit. Dont le Prince ioyeux, partit à course de cheual du lieu ou il estoit embusqué, & se rua sus les voleurs fi vig

si vigoreusement, auec l'ordonance de sa gendarmerie, que soudainement ne pouuans les brigans soutenir l'impetuosité, & la charge du Prince, se mirent legeremet en fuite, tenans le chemin de la forteresse de Desfaite des brigans par Cule, maisilz furent suiuis par les Saxons en telle ha-Boral. tiueté, & diligece, qu'il ne fut à eux possible de la gai gner & y rentrer, qu'elle ne fust prinse par le Prince, Prinse du fort & le Capitaine du chateau tué, & fait grand carnage ral, & mort du de tous les voleurs. Tellement que le Prince Beral de-Capitaine d'ice moura Seigneur & maistre de la forteresse, & les pasfages nettoyez & purgez de tant de dangereux brigandages. Chose non moins proufitable à tous marchands passagers, & voyagers, que honorable pour la reputatio de ce ieune Prince. Ce fort chateau de Cule Seigneur de prins, fut mis entre les mains du Seigneur de Seyssel, commis par le Prince, pour icelui tenir, pour & au nom du garde de Cule. Roy Bozon de Bourgongne. Et pour autant que le chemin de Beral s'adressoit pour la Prouence & Royau Prouence, du me de Bourgongne, pour paracheuer son voyage de Bourgongne. faint laques en Galice, il ne voulut passer, sans faire la reuerence au Roy Bozon, qui tenoit son siege Royal Ciuilité de Been la cité d'Arles. De la venue duquel ayant esté ad-ral. Arles, sege uerti le Roy, fit grands preparatifs pour le receuoir, Royal. tant à cause de l'Empereur, auquel il apartenoit, que de sa vaillance au fait des armes. Car il n'estoit igno rant de grandes victoires obtenues par sa conduite es Allemaignes, & si auoit eu nouuelles de la deffaite des voleurs, & de la prinse de leur repaire, & du passage de Cule deliuré des brigadages & voleries. A l'arriuee de ce ieune Prince furent faits en Arles grans festins, Bienuenue ieux, iouxtes, & toutes manieres de ioyeusetez, n'ou- en Arles. g 3

bliant

bliat rien le Roy de ce qui estoit requis pour festoyer vn Prince estranger, car il n'entra en ville de l'obeif-Honneursfaits fance de Bourgongne, en laquelle il ne receut autant à Beral, en Bourgongne. d'honneur, comme s'il eut esté question de la reception & entree de leur Roy, & fouuerain Seigneur.

> Du voyage du Prince Beral de Saxonie, en Espaigne, & de son retour au seruice du Roy Bozon.

> > CHAP. X.

Ev de iours apres, le Roy Bozon tirant à part le ieune Seigneur Beral, lui demanda fort gracieusement de l'estat de ses affaires: & quel vent le menoit en ce païs de Gaule: auguel Beral ren-

elaire au roy Bazon.

dit response auec vne grande discretion & prudence, Beral se de- lui racontat du lieu d'ou il estoit extrait, & originaire, & de l'inconuenient qui lui estoit suruenu, des conditions de son exil d'Allemaigne pour dix annees, ap posees au traité de la paix, de son voyage de faint la ques en Galice, legl il auoit voué auat toutes œuures, & comment icelui paracheué, il chercheroit d'eftre employé en quelque bon affaire, pour le fait des armes, esqlles il estoit deliberé de se perpetuer. Lors le Roy Bozon, estant merueilleusemet resioui de la noble contenance de ce ieune Prince, de parole fi gracieuse, d'entreprinse si vertueuse, des faits si heroigs en si grade ieunesse, le voulut retenir en Arles, à toute force, lui diffuadant le voyage de faint laques, pour Mons Pire- l'eminence des grans dagers, qui peuuent aduenir en bandoliers & fi lointain pelerinage. Lui remontrant que ces grans Pirenees, font tenus & affiegez par brigans & bando-

nees, pleins de brigans.

liers,

liers, ne viuas que de proye, & qu'ilz estoiet bien en plus groffe trouppe, que ceux qu'il auoit chassé de la forteresse de Cule, & g'ilz ont leurs retraites, en lieux beaucoup plus forts & auantageux: d'auantage q les Rois d'Espaigne estans discordans, & en differens, ensemble, auroient glque doute & soupçon sus lui, & sus ses gens: tellement qu'il estoit à craindre, q'ilz lui fissent quelque mauuaise compaignie. Mais toutes ces choses disoit le Roy, à fin de le destourner & diuertir d'entreprêdre ce voyage, & tendoit à ce q'il ne tirast plus auat, pour l'enuie q'il auoit de le retenir auec lui, & la peur qu'il auoit que les Rois d'Espaigne le voyat doué de si grades vertus, le retinssent auec eux. Car il ne le vouloit perdre en façon du monde, toutefois glque chose qu'il sceust dire, ny quelque danger qu'il lui sceust alleguer, & mettre deuat les yeux, iamais ne fut possible de lui faire rompre son voyage, ne de l'en diuertir. Le Roy le voyant persister en ceste arrestee opinion, le pria instamment de lui accorder vne requeste, qui estoit, que estat son vœu rendu, & voyage paracheué, q'il voulut retourner par deuers lui: car il auoit chose à lui communiquer, qui ne seroit à son desauantage, ny deshonneur. Ce que le Prince lui pro mit & accorda: puis se mit en chemin tirant vers les Espaignes, par lesquelles il passa aucun destourbier, ny autre empeschement: ains fut le bien venu, Beral, bien & bien receu, en toutes les maisons des Rois & Sei-gne. gneurs de l'Espaigne, ausqlz il fit compaignie en vne guerre qu'ilz firet en Sicile. Et de la s'en retourna par deuers le Roy Bozon de Bourgongne: lui voulant tenir promesse, & faire seruice de tout son pouuoir.

D'vne

D'vne bataille nauale, en laquelle fut bleffé le Roy Bozon, contre ceux de Gennes. CHAP. XI.

Seignorie de Gennes cubide de domination.

A Seignorie de Gennes estant cupide de dilater & estendre les limites de sa domination, auoit pratiqué aucuns vaffaux & fubietz du Roy Bozon de Bourgongne, comme le Conte de Suze, le

Conte de Suze.

Marquis de Marquis de Saluces, le Conte de Piedmont, & certains

contre Boxon Roy de Bourgongne.

Conte de Pied- autres, tenans les paffages des Alpes : tellement qu'ilz Entreprinse s'estoiet rebellez cotre leur souuerain Seigneur, espe rans iceux Geneuois par ce moyen dreffer tant d'affai res au Roy Bozon, par mer & par terre, qu'il ne lui seroit possible de resister. Si bien qu'ilz se promettoient d'occuper fus lui tous ces beaux ports de mer que le Roy tenoit en ceste mer Ligustique. Et sus ces termes mirent en mer vne grande armee, laquelle confiftoit en multitude infinie de vaisseaux de mer, come Gal-Armee de Ge- leres, Galleaces, Naues, Pallandrees, armees & equip

neuois Nauale. pees de toutes choses necessaires à la guerre nauale, de

nole, Aurie, Grimaud 4. maisons de Gennes.

laglle pratique furent moteurs les Seigneurs des qua tre maisons de Gennes, qui ont de tous temps coutume d'auoir la preeminence en ladite Cité. Afauoir, relch, Efpi- Yelch, Efpinole, Aurie, & Grimaud. Et auec telle armee monterent en mer, & firent tant, q'ilz arriveret à la boucque du Portholy, combien qu'ilz ne furent iamais si hardis, que d'entrer dedens le port. Car le Roy Bozon ne dormoit pas, & n'auoit rien laissé en

Armee du Roy arriere, de ce qui faifoit befoin pour receuoir fes ennemis, ayat en icelui lieu de Portholy, fait conuoquer tous les vaisseaux qui estoiet par tous les ports de son obeiffan

obeissance, & estoient bien en autant bon equipage, come ceux de Gennes, & bien en aussi grand nombre. Au furplus de toute ceste armee Royale, estoit chef le Roy Bozon, qui y affistoit en personne, & son Lieutenant general estoit le Prince Beral de Saxonie. Estans ces deux grosses & puissantes armees vis à vis, l'vne de l'autre, se comenceret à dresser petites escar mouches d'vne part & d'autre auec brigatins & fustes de legere taille, car les chefs n'osoiet encores hazarder toutes leurs forces. Quoy voyat le Roy Bozon, augl Bozon, magna rien ne sembloit impossible, fit faire voile vers ses en nemis. Semblablement les Geneuois ne s'estimans in- Geneuois, industrieux en ferieurs à nation du mode, en industrie de nauigage, guerre Nauale & bataille nauale, voyans venir le Roy & son armee, commencerent à s'eslargir, & ouurir l'ordre de leurs vaisseaux, pour plus aisement enuelopper & enclorre leur ennemi. A quoy voulans obuier les patrons des galleres Royales, dresseret les proues, & en donnoiet par les flancs à celles des Geneuois, tellemet qu'ilz en mirent aucunes en fonds, ainsi s'estans attachez commença grande & sanglante meslee des deux costez. Les gens de trait Geneuois firent grand meurtre des gens du Roy Bozon, de maniere que le Roy mesme receut vn coup de flesche, dont il se sentit grandemet nauré. La bataille dura iusques sus la nuich, qui contraingnit les Geneuois de se retirer au port de Vingt Port de Vingt mille, & le Roy fit faire voile la volte de Marseille, au- Marseille quel lieu estat arriué, se fit mediciner sa playe, iusques à ce qu'il peut monter à cheual, & de là vint en Arles sans foy garder autrement, ains faisant grans exces de sa bouche & autres intemperaces, dont estat tom h hé

Tresparduroy bé en vne fieure continue, deceda de ce siecle, & fut ensepulturé en grans pleurs & pleintes, auec les Rois de Bourgongne ses ancestres.

> De Rodolph qui succeda à Bozon son frere, au Royaume de Bourgongne, & de la prinse de Maurienne par les Geneuois.

> > E foudain & leger deces ne fut pas petit regret aux cœurs, tant du Prince Beral, que de tous Cheualiers, Seigneurs, & escuiers de tout le Royaume de Bour gongne, mesmes que dudit Roy Bozon,

Bozon mourus Sans laister au ne estoient demourez aucuns hoirs procreez de son cuns hoirs.

corps pour venir à la fuccession, parquoy les susdits Seigneurs pour deliberer qu'il eftoit sus ce de faire, se retireret tous au logis du gentil Prince Beral, & là fut Rodolph, frere aduifé entre eux, que Rodolph frere germain du deceda au Roy- funct Roy Bozon, pour lors lieutenant general au gou uernement des païs de Viennois, venoit à fucceder à fon frere, de fon chef, audit Royaume de Bourgongne, & que l'en aduertir & mander au plustot estoit bien pour le meilleur, pour laquelle diligence faire, prierent vnanimement le Prince Beral, luy remettans au deuant, que si par le passé auoit fait grand honneur, secours, & consolation, tant à toute la noblesse, qu'à tout le Royaume, que encores n'estoit il téps, les laiffer ny oublier à tel besoin. Ce Prince Saxon donques, plus affectionné de leur faire plaifir, qu'on ne pourroit penfer, & par ce redoublant fon bon desir enuers eux, entreprint voluntiers le voyage. Et diligemment se transportant à Vienne, accompaigné de la

de Bozon, fucaume de Bourgongne.

la pluspart des pricipaux Seigneurs & nobles de Bour gongne, y vint trouuer le susdit Rodolph, augl apres Beral à Vienne quers Rodolph. auoir bien au long conté le discours du trespas du Roy Bozon son frere, se recommencement entre eux nouuelles douleurs, pleurs, & piteuses lametatios, car ledit Rodolph portoit vn incredible amour au Roy Bozon son frere, dont ne se pouvoit tenir de ietter grade abondace de larmes: toutefois come le Prince Beral luy vint souuent à remontrer, ensemble sa com paignie, que pour obuier à plus grand inconuenient qui pourroit suruenir, ne mettant soudainement bon ordre aux choses, lui estoit expedient, & tres necesfaire se trasporter en Arles, au plustot que possible lui feroit, laglle chose considerant, commença à ordonner des affaires de Viennois auant son partemet. Cela fait print le chemin d'Arles auec le Prince Beral, suiuis de la fusdite Seignorie de Bourgongne: estans arriuez audit lieu d'Arles, s'empara Rodolph, & print possession du Royaume. Et parfait que fut son coronnemet, non toutefois auec trop grande folennité, lui firent hommage tous Cheualiers, Escuiers, & Barons, ainsi qu'en tel cas en est la coutume, sans aucun different ny contredit, mais auec tresbone paix, amour, & grade allegresse de tous subietz, receut d'eux tout ser ment de perpetuelle obeissance & fidelité. Comme toutes les choses susdites se paracheuoiet, le trespas du Roy Bozon fut entendu des Geneuois, par legl fu Tropgrande rent merueilleusement resiouis, come ilz montrerent uois, pour, la par plusieurs iours, pendant lesquelz ilz celebrarent mort du Roy vne affez desordonnee resiouissance. Ce fait, changerent bien de propos, car cessans danses & festins, vin-

h 2

drent

Digitized by Google

Guerre recom- drent à remettre la main aux armes, menassans le nou tre le nouveau gongne.

Geneuois con- ueau Roy de Bourgongne, de ne demeurer gueres en Roy de Bour- repos. Dong reuenans à leurs confederez & alliez, les Seigneurs Conte de Piedmont, Marquis de Suze & de Saluces, tout de frais leur miret en teste, de mettre sus nouuelle guerre, & que la ou y leur plairoit la repren dre par terre, de leur part feroient tel deuoir par mer, qu'il en seroit memoire à iamais. Et pour mieux leur donner courage de legerement se ietter aux champs, commencerent à remettre leurs vaisseaux de mer en tresbon equippage, & calfestrez & armez, qu'ilz en eurent vn bon nombre, & sus tout, force grands Gale res, monterent par bon vent en mer, & firent voile la part de Prouence, en deliberatio de mettre, auant leur retour à Gennes, & Roy & Royaume de Bourgon-Armee des Ge- gne en poure & piteux estat. Abordez donq qu'ilz furent sus les marches de Prouence, comenceret à faire Fuerre par les Piedmontois, grandes cruautez, & infinis maux audit païs. Ceste ontre le Roy de nouuelle expeditio trouuee bonne par les Seigneurs Contes, & Marquis susdits, remirent sus toutes com-

neuois en Prouence. Guerre par les contre le Roy de

Evbron. Piedmontois.

paignies de gens de guerre, auec appareil pour icelle foutenir: & à ce firent tresgrande diligence, & y befongnerent fort secrettement: car auant que la Bour gongne fut abbruuee de leur entreprinse, le Conte de Val d'Escu- Piedmont se iettant par le val d'Escurienne, le Mar-Montdeuis. quis de Saluces par le Montdeuis, du costé d'Eybron, Eybron. & le Marquis de Suze par la Maurienne, donnerent Pais de Mau-rienne, prins tous trois acoup, si soudainement sus les pais & terres & pille par les du Roy Rodolph de Bourgongne, que sans aucune resisfece, fut par eux prinse & pillee toute la Maurienne: & aussi plusieurs autres terres, païs, & Seignories, estoient estoient par eux courues, & mangees, come Ambru-Ambrunay, nay, le pais de Gap, & tout le Conté de Foulquequier. quier. De laquelle chose estant aduerti le Roy Rodolph, se trouua grandement esbahi, & plus entrepris d'y donner ordre, car il estoit encores assez neuf pour manier telz affaires, attendu qu'il n'auoit acoutumé, que de prendre son plaisir & passetéps, entretenant les Vien nois en bonne concorde & vnion: toutefois apres s'estre plusieurs fois repenti d'auoir iamais porté corone, pour les passios d'esperit, qui suruienent, soute nant icelle, ietta toute son esperace sus le Prince Alle mand, se contant totalement en sa cheualereuse prou esse, & de fait le pria tant amiablement q'il peut, comme aussi il le trouua par son conseil, qu'il lui pleust de differer vn certain voyage, qu'il auoit à faire en lointains pais iusques à vne autre fois, & qu'il fut de son bon plaisir, de tenir la main à ses affaires à tel besoin, lui promettăt faire tresbon apointement, & si bonne recompense, qu'il auroit occasion de contentement, incontinent les choses estas venues à meilleure dispofition, & que pour l'heure, il lui pleut choisir pour deffendre celle de ses frotieres, en laglle il aymeroit le mieux aller, fut par terre la part de Vienois, ou bien la mer, la part de Prouence, si plus la guerre Nauale lui plaisoit. Ceste tant raisonable requeste, & courtoise priere entendue par le preux & hardi Prince Beral, ne respodit pas seulement au Roy, q'il estoit cotent d'interrompre & superceder son voyage seulement à celle fois pour lui ayder & secourir, mais que quand ores il seroit en pais estrage, lointain, & fut ce oultre la mer, qu'il seroit prest & apareillé de s'en retourner hati

## CRONIQVE

nt, s'il pensoit auoir aucun moyen & poui faire seruice & plaisir, tant de sa propre per le de tout son bien, lui disat dauantage, que lui plaisoit lui faire cest honneur de lui donois d'entreprédre la guerre par terre, ou par terre lui estoit plus acoutumee & congnue rine, parquoy estoit tout prest & deliberé er. De laglle tant louable response, le Roy t au parauat fort trifte, & entrepris) fut tant fioui, & consolé: q'il sembloit veritablemet jue la feule parole du Prince, eut desia romle à neant toute l'entreprinse de ses aduersai on dequoy le creant son Lieutenant geneis de Viennois, marches, & frontieres, lui nombre de compaignies de gens de guerre, ices. & toutes munitios à ce necessaires. Ce xon donq ainsi accompaigné de ses gens, t que les ennemis pour lors auoient mis le ınt la ville de Gap, fit marcher foudainemet Ce pendant iceux ennemis qui par le nouenement du Roy Rodolph, ne l'estimoient ueres, ny auoir aucune puissance, ny cont ne se tenoient autremet sus leurs gardes, q'ilz fauoient bien, que dans ladite ville de 10it gens en tel nombre, q'ilz fusset si hardis cune faillie fus eux. Ce neantmoins la chofe rement qu'ilz ne cuidoiet, par le secours & ouidence du gentil Prince Allemand, hasta edit Seigneur, & les faisant marcher toute iueret assez pres de Gap, peu deuant l'aube ıql lieu reprenans aleine, les animoit icelui **Prince** 

Prince de tout son pouvoir, à se montrer telz à celle fois, que doiuent estre gens de bien, au fort des affaires, & grand besoin de leur Roy, qui est leur naturel & fouuerain Prince & Seigneur, & fus ces mots, comme l'aube du jour arriue, marcherent fierement, & auec merueilleuse celerité sus leurs ennemis, lesqlz tant pour les causes que dessus, q pour l'heure suspecte & inopinee, furent surprins en desordre, dont le Surprinse des Piedmontois. Prince Beral & ses gens, se voyans en tresbonne occa sion, commencerent à donner dessus de tel courage, telle fureur, & violence, que la plus part d'iceux enne mis, apres s'estre iettez l'vn par cy, l'autre par là, & toutefois n'ayans eu loisir d'eux armer, en aucune ma niere, furet la plus part desfaits que morts, que prins, Desfaite des Piedmont. & le reste, prenant la fuite, se sauua du mieux g'elle siege leui depeut à trauers des monts & grans rochers: & de la ne cessaret de courir, iusques à ce qu'ilz se virent en sauueté, dans le Marquisat de Saluces. Parquoy le Prince Beral par ce moyen, ayant leué le siege, & le Conte de Piedmont & les Marquis de Suze & de Saluces ses ennemis, auec peu de gens s'estans sauuez en leurs païs, entra lui & ses gens dedes la ville, la ou ilz firent Beral dedens quelque seiour tant pour faire guerir quelques blesfez, que pour eux vn petit rafreschir.

De la seconde victoire, que le Prince Beral obtint à la reconqueste du Conté de Maurienne, & aupres de la riuiere d'Arch. CHAP. XIII.

V partir de la ville de Gap, le Prince Beral Beralà Vienne s'en alla faire son entree à Vienne, de laquelle ville, ensemble de tout le pais de Viennois il print possession, au gouuernemet, la ou il fut fort bien receu.

receu, tant de tous les nobles & Seigneurs dudit pais, que de messieurs de la ville: les glz tous ensemble furent tres cofolez & resiouis de sa venue, mesmes q'ilz congnoissoient assez par son tresbeau port & maintien, encores qu'ilz n'en eussent veu autre chose, q'il estoit Prince d'entreprinse. De la, s'en vint ledit Sei-Beral à Gre-gneur & ses gens en la cité de Grenoble, estat arriué en icelle, se retireret incontinet par deuers lui les Barons. Cheualiers & Escuiers de la contree, ensemble toutes manieres de gens, ausqlz s'informant diligemmet des ennemis, en entendit par eux toute verité, & lui faisans la bienuenue, se presenteret les Seigneurs & Nobles susdits à lui faire compaignie ou bon lui sembleroit, en tresbone deliberation de s'ayder à deliurer le pais de tant de malheurs & pilleries, faites iournellement par les Piedmontois, leurs mortelz ennemis, à l'ayde & infting des Geneuois, comme ilz disoient, & comme il estoit vray, lesqlz se voyans auoir fait grand perte & receuz vne grand bastonnade au rencontre de la guerre Nauale, par eux faite contre le Roy Bozon, ne demandoient que de eux en venger. Apres donq plusieurs propos, le Prince Saxon prenāt auec lui les susdits Cheualiers, Seigneurs, & Escuiers, en acceptant ledit offre, print son chemin le contremont de la riuiere d'Isere, enuoyant auancoureurs, & cheuaux legers au deuat pour descouurir pais. Et sus ce qu'ilz approchoient la riuiere d'Arch, aperceurent les enemis, à sauoir ceux du Marquis de Suze, qui en partie estoiet Geneuois, tenans & occupans le Conté de Maurienne, lesquelz ne pouuoient mieux venir à propos, pour estre fort bien receuz. Car le Prince Be-

Isere.

ral

ral & ses gens, ayas en barbe leurs aduersaires, se ioin Rencontre des gnirent à eux auec telle impetuosité, & d'autre costé Bourguignons. les ennemis à eux si ardamment, que la messee espouuentable dura bien longuement, auant q'on peuft ap perceuoir, qui emporteroit le pris. Quoy regardant le gentil Prince Allemand, se ietta par grande violence Hardiesse de dedens la presse, si q fendant icelle, & se faisant faire voye, donna si grand courage à ses gens de faire si bon deuoir que les lances brifees, & le trait failli, firet tel deuoir à coups d'espee, q les ennemis ne pouuans plus soutenir la furie, gaignerent au pied du mieux Piedmontois que leur fut possible, desquelz en demeura en place bien grand nombre que mors que blessez, & tousiours estans iceux fuians asprement poursuiuis contre la Maurienne, iusques à ce qu'ilz furent en vn passage, qu'on dit le Mont de la Pierre, la ou de bonne heure Le Mont de la pour eux suruint la nuict, qui empescha le Prince & ses gens d'en voir entierement la fin.

De la troisieme victoire que le Prince Beral eut, à la reconqueste de Maurienne, & fut sus le Mont de Pierre. СНАР. XIIII.

> v I v A N T tousiours sa pointe & bonne fortune le magnanime Prince Saxon, Beral wigilant auoit tousiours l'œil au guet, regardant par quel moyen il pourroit repoulser & mieux rembarrer ses ennemis. Ainsi

dong le lendemain, l'aube du jour estant leuce, consideroit ledit Prince (non toutefois sans grandement s'esmerueiller) q le pais estoit fort estroit, à raison de Pais sort estl'admirable haulteur des monts & grans rochers, for-

mes

mes en espouuetables precipices d'vne part & d'autre, & fus ce poinct addressa sa veüe la part d'Aiguebelle, & vid au milieu de la valee, affez pres de lui, & à l'en Forme du roc, tree de Maurienne vn treshault & fort difficile Roc.

fus lequel Be-ral fit edifier à monter, formé en rond, fus lequel il monta, & quelle fort de Char ques vns de ses Cheualiers auec lui, & pour autat qu'il y auoit au dessus vne plaisante, toutefois bien petite plaine, lui agrea fort ce lieu, & v print grand plaifir, disant que pour peu de chose seroit facile à le faire & rendre imprenable. Ses Cheualiers y estans, trouueret fort bon fon aduis, & lui confeillerent d'y entendre. Parquoy tout de ce pas fit mettre la main apres, de maniere qu'en peu de jours il y fit dresser vn tresfort, & trefnecessaire chateau, g'il appella Charbonnieres, augl feiourna quelque temps. Pendant lequel fes ennemis estans affez aduertis qu'il sauoit faire, tenoient toufiours pied au passage du Mont de Pierre: sans estre toutefois si hardis de passer oultre, en aucune sacon, quoy voyant le Prince Beral, impatient & defia tient de feiour. ennuié de seiour, delibera de leur aller donner vne charge, estant son fort, ou chateau hors de danger, dont armez qu'ilz furent lui & ses gens, prindrent le chemin de Maurienne, & cuidoient aisement passer à gué la riuiere d'Arch, mais il ne leur fut possible pour l'heure, car elle estoit trop crue en peu de temps, & ainfi estoit trop parfonde, & ce pendant, s'estans apro Bataille des chez du Mont de Pierre, trouueret sus icelui leurs en-

Piedmontois &

Beral impa-

Bourguignont. nemis en defense, lesquelz comencerent à resister de toute puissance, contre le Prince & ses gens, à ce qu'il ne fut en leur pouuoir de les approcher. Neantmoins ledit Seigneur commanda hatiuement de s'y ioindre, estant

estant monté à l'auantage, & ce disat coucha sa lance, & piqua roidement sus ses ennemis, & ce, voyans ses gens, le suiuiret de telle impetuosité, q'il ne fut possi ble aux ennemis d'empescher quelque bone defense qu'ilz fissent, que maugré leur auantgarde, laglle fit tresbon deuoir de prime face, leur bataille ne fust rom pue & ouuerte, dont furent contrains de tout court re culer, & plus legeremet s'enfuir à trauers pais, toute-Piedmontois en fois les Bourguignons, pour empescher qu'ilz ne gai-fuite. gnassent le Pont Amasfroy, les suiviret tousiours chas Le Pont Amasfsans & meurtrissans si cruellement, que c'estoit chose froy. piteuse à regarder, de sorte & maniere qu'il n'en peut onques eschapper gueres, qu'ilz ne fussent tous, que Dessaite des tuez, que faits prisonniers. Et ce peu qui en eschappa, se ietta parmi les grans Rocs contre saint lean de Saint lean de Maurienne. Ceste troisieme victoire ainsi obtenue & Maurienne. gaignee par le Prince Saxon, au recouuremet des pais de Maurienne, ne voulut toutefois ledit Seigneur encores, pour ce, se retirer de ce lieu, mais au contraire, en la plus grande diligence que faire se peut, fit encores edifier affez pres du lieu de la bataille gaignee, vn autre fort chateau, sus vn hault roc, qu'il nomma Le fort de Her Hermellon, pour tousiours auoir meilleur moyen fruit par de clorre le pas à ses ennemis.

De la quatrieme victoire du Prince Beral sus ses ennemis, pres de Cerdieres, & entiere reconqueste du Conté de Maurienne. CHAP. XV.

E ceste desconsiture, estant ce peu des ennemis qui s'estoient sauuez merueilleusement descouragez & amortis, se commencerent à rassembler tout au mieux qu'ilz peurent petit à petit:

Piedmontois.

deuoient deuenir, attendu que par infortune ou mal Malheur des heur tout leur succedoit à perte, confusion, & deshon neur, & congnoissoient bien alors, qu'il failloit qu'il y eut bien de la faulte de leur costé, ou bien trop meilleure coduite en l'ordre de leurs ennemis que au leur, attendu q'ilz estoient en bien plus grand nombre, que iceux leurs aduersaires, & en lieu plus asseuré, & de bien meilleur auantage. Et à la verité estoit tout certain que la bone conduite, prouesse, & vertu du Prin ce Allemand donnoit tresgrande hardiesse à ses gendarmes, & moyen d'en bref despescher matiere, ce q n'auoient leurs ennemis, qui se confioient la pluspart Confidence de du temps en leur grand nombre. Ainsi donques com

grand nombre, ment ilz se furet reassemblez aucuns d'eux delà la riuiere d'Arch, & ilz comencerent à voir & congnoitre, que le fort, lequel se faisoit par le Prince Beral fus le grand roc, leur seroit chose à tout iamais merueilleusement pernicieuse & domageable, & que au moyen d'icelui leurs ennemis auroient pouuoir de leur tousiours faire barbe plus oultre, diret entre eux Autre entre- qu'ilz n'auoient chose plus hatiue, que d'empescher la

prinse des Pied

montois pour consommation dudit fort par quelque moyen que ce empescher de fust. Parquoy manderent en diligence au Marquis de Suze, & aux autres leurs cofederez, g'ilz leur enuoyas fent legerement tout le secours q'ilz pourroient finer, & q ce fut sans aucune faulte, autrement qu'il ne fail loit iamais auoir aucune esperance de passer, ny tenir la Maurienne, à raison de la bonne defense & fort que le Prince Allemand y faisoit, lequel estoit quasi acheué, chose q'il ne lui failloit endurer, ny permettre, en façon

façon quelconque: car autrement se pouvoient tous Piedmotois, & leurs voisins, promettre leur totale & brieue desolation, auec entiere ruine. Les Marquis de Suze & de Saluces, estans adong en leurs Marquizats. entendans ces mauuaises nouuelles, tant de la constru ction du fort chateau, que de la deffaite de leurs gens, furent autat desplaisans & marris, qu'ilz furet entreprins de leur faire & enuoyer soudain secours, neantmoins regardans plus à la cofequence, que au present Plus regarder interest & dommage, se mirent en tout deuoir de fai- quence, que au re gens de toutes pars, de maniere qu'ilz en enuoye-dommage prerent au secours des autres, tat de pied que de cheual, Autre gendarvn bon nombre en tresgrande haste, & auec eux en-toise, pour seuoyerent aussi ceux qui s'en estoient fuis du siege de Gap, lesquelz tous ensemble marcherent iusques aupres de la riuiere d'Arch, & là s'arresterent auec le reste des leurs, sans estre si hardis de passer oultre, par la Piedmontois, grand crainte qu'ilz eurent de voir le Prince Beral & Diligence des ses gens, lesqlz ce pendant que leur fort se parfaisoit, gens de Beral. n'oublioient de faire chose, contre tout inconvenient de guerre necessaire, tant à tenir bon ordre, faire bon guet, q aussi faire force prouisions de toutes munitios, comme renfort de trait, armures, & autres machines, auec fourrages, & asseuré charroy de tous viures: &ce, sans qu'il fut en la puissance de leurs ennemis d'y con tredire, ny faire aucun empeschement. Parquoy regardans iceux Piedmontois & leurs adherens, qu'il ne estoit en eux de leur nuire, sans se temerairement hazarder de perdre à leur esciét & les corps & les bies, Piedmontois se camperent en la mesme valee ou ilz estoient, non de leurs ennetoutefois gueres loin de leurs ennemis, & là sus la ri-

uiere i 3

bien, & de fi bon cœur, qu'il n'estoit possible d'auantage, & ainsi se passa le dimenche jour de Pentecoute. y ayans fait le deuoir deu à Dieu à tel iour, puis le lundi & mardi fuiuans iouterent & combatirent les Cheualiers & Escuiers susdits, & se manierent si bien aux armes, que grand passetemps estoit de les voir, & principalement à ceux qui n'en receurent les coups: plusieurs especes & sortes de combats se firent adong, tant à pied qu'à cheual, & auec diuerfes armes, & batons, & par diuerfes personnes, & diuers nombres, a fut chose autant bien prinse q'on vid onques, mesmes de Madame la Princesse, & aussi des Damoiselles, qui n'auoiet encores veu telle façon de combatre. Et pour Humbert, file autant qu'en ces ioutes & combats Monsieur Humieune homme, bert filz du Prince Beral, & de madite Dame la Prin-

de Beral, hardi & bien adexcesse sa feme, s'estoit porté & motré treshardi & bien

adextre, tant à iouter, combatre, que legeremet volti ger sus les grans cheuaux, selon son teps, il fut merueilleusemet estimé & loué mesmes des Dames & Da moiselles, q des ceste heure là, lui voyans auoir (tant il estoit de belle taille, & parfaitemet beau) les mains Humbert, fut blanches come fi ce fut alebastre, l'appellarent tousiours Humbert blanches mains, come il ha toufiours Damoiselles. esté surnommé depuis iusques auiourdhui. Le tournoy, ioutes, & festins accomplis, le magnanime Prince, comme bien congnoissant, & desirant tousiours de s'aquitter enuers tous les nobles Cheualiers, Barons, & Escuiers, tant ses domestiques, q de ses compaignies,

> qui louoit & se cotentoit gradement d'auoir tresbien fait leur deuoirau feruice du Roy Rodolph de Bourgongne, fouz fa charge & conduite: delibera de les

Surnomme. Blanches mains, par les

conten

contenter, & recompenser, du mieux qu'il pourroit, Biensfaits & dont pour y mieux proceder, fit acheter en plusieurs faites par Belieux plusieurs terres, rentes, & domaines, q'il leur di darmes. uisa entre eux, en toute possession & iouissace, de maniere que chacun fut bien & raisonnablement recompensé, & se mit aussi en peine de adresser & marier ceux qui ne l'estoient, & le plus honnorablemet & richement qu'il peut moyenner, mesmes es pais de son gouvernement de Viennois. Auquel adong n'y auoit gentillesse, ny commun populaire, qui d'vn tresbon Peuple de Vien cœur ne rendist graces, & remerciast grandement de estre gouver nostre Seigneur, de ce qu'il permettoit, qu'ilz estoient tant bien, tant paisiblemet, & tant iustement gouuernez, souz l'obeissance de leur Roy, par les mains d'vn tant noble, equitable, & plus vertueux Prince, auquel confessoient publiquement estre grandemet tenus & obligez: ce que sont tous subietz à bon & sage ad-Subiets, granministrateur.

dement sont obligez à bon administraur.

Du soudain trespas de Rodolph, Roy de Bourgongne, & aussi comme mourut le Prince Beral vn temps apres. CHAP. XVIII.

ENDANT le decours des choses susdites, le Roy Rodolph de Bourgongne, qui par assez longues annees estoit bien fort caduq & appesanti, tellement qu'il ne se pouuoit quasi plus comporter, fut Rodolph ma-

furprins d'vne dangereuse & bien soudaine maladie, que les medecins appellent proprement Synanche, & le vulgaire Squilence, qui est vne enflure dedens la gorge, laquelle empesche & clot les conduits tout in-

conti

1 3

continent de telle façon, qu'elle fait entieremet perdre le respirer, & par ce suffoque le patient. De ceste maladie dong fut ledit Roy Rodolph merueilleusement pressé, de maniere que la face lui deuint toute rouge & enflammee, & ainsi fut surprins d'vne grosse fieure, dont incontinent rendit l'esprit à Dieu, nonob stant toutes medecines, & mourut sans laisser aucuns hoirs de son corps, pour venir à la succession de son Royaume de Bourgongne, parquoy il paruint de paruint à la droit à la chambre Imperiale. Ainsi estant pour lors Empereur, Othon troisieme de ce nom, q estoit propre oncle du Prince Beral, s'empara & saisit incontinent dudit Royaume: & par ce qu'il congnoissoit le-Beral, d'au- dit Prince Beral son neueu, home de tresbonne contant bonne con-duite, que duite & entreprinse, & autant estimé qu'on en sceust homme de son point trouuer de son téps, à ceste cause ne le voulut laisser partir de son gouuernement, à fin que rien ne se remuast, pendant qu'il vouloit aller par deuers sa Beral continue maiesté, mais lui continua & confirma son estat & Viennois par office de gouuerneur audit païs de Viennois, lui enchargeant d'en faire toufiours mesme deuoir, come il auoit toufiours fait au parauant. Ce g'il fit bien lon guement apres, encores que ce ne fust sans grand pei ne de sa personne, & perturbation d'esprit, à raison d'vne infinité de resourses de guerres & dangereuses voleries q furuindrent, & cotinuerent bien long teps, Beral, cheuale là ou il se montra Prince cheualereux, & de parfaite fidelité, car nonobstant qu'il fust pratiqué de plusieurs Princes de ce temps, q secrettement lui firent presenter apointement & grans sommes de deniers par gens interposez, toutefois q pour celà, ne fut iamais en leur

periale.

Bourgongne

. chambre i**m**-

Lempereur.

reux & fidele.

Digitized by. Google

pouuoir

pouuoir de lui faire tourner sa robbe, mais se defendit tout le temps de sa vie virilemet contre les redou Affaults de tables assaults de toutes mauuaises affections, de ma- fedions, reniere qu'il fut atteint de grand vieillesse, tenant & Beral vesquit maintenant pais & subietz de son gouvernement en tresbonne asseurace, & le plus paisiblement que faire se pouvoit, au contentemet de l'Empereur Othon son oncle. Confiderant dong le bon Prince Beral, les choses que dessus, & que tout estoit adong en bonne disposition, vn iour partit d'Aiguebelle, & s'en alla à Arles, ou il demeura certain temps, puis lui furuint audit lieu, vne grieue maladie, laquelle legeremet l'abbatit Maladie de Beral à Arles. au lict, dont petit à petit le bon Seigneur sentant approcher sa fin, fit office de bon catholique & vray Chrestien, comme il auoit tousiours esté toute sa vie, & receut tous les sacremens, ordonna de ses biens & affaires mondains, le tout auec tresbon sens & raison. Puis se motra vray & bon pere, qui est de conseiller & remontrer ses enfans, ce q'il fit entieremet à Mon Remontrances de Beral, à son fieur Humbert son filz, & principalement d'aymer & filz. craindre Dieu, sus toutes choses, fuir tyrannie & crudelité, que tout Prince doit craindre, & abhorrer com me poison. Ne mespriser le conseil des sages & experimentez, car ce sont les nerfs & les forces, dont se maintient toute puissance & domination, & singulierement le conseil (lui disoit il) des Cheualiers, Seigneurs, & Escuiers, qui se trouuerent adong presens, duquel auoit vn grand contentement, & disoit qu'il s'en estoit fort bien trouué. Lui recommanda aussi de tout son pouuoir Madame la Princesse sa mere, & q'il lui fut vray & obeissant filz. Sus ce lui defaillant la pa role.

role, requeroit pardon à Dieu & à tout le monde, faifant par plusieurs fois le signe de la croix, puis rendit Trespas de l'esprit à Dieu le Createur, lui demeuras les bras croifez fus sa poitrine. Cestui Prince Beral regna enuiron vingt & huit ans, & fut fon corps ensepulturé honnorablement à Arles, l'an de nostre salut mille vingt & fept.

> De Humbert surnommé Blanches mains, filz du susdit Prince Beral, & comme il fut fait premier Conte de Maurienne. СНАР.

MANTOT apres que icelui Prince Beral fut trespassé, en fut l'Empereur Henri premier de ce nom aduerti, legl en fut bien desplaisant, tant pour raison de ce que ledit Prince estoit propre neueu de

bon secours, & grans faits d'armes, qu'il auoit fait au feu Roy Rodolph de Bourgongne, deliurant son pais & Royaume des courses, voleries, & brigandages, que lui faisoient iournellement ses ennemis, ou ledit Prin ce s'estoit employé, iusques à y hazarder sa propre per sonne en quelque dangereux lieu, & mauuais temps Royaume de que ce fut, & auoit fait de sorte, que ledit Royaume pacifié par le estoit demeuré paisible & asseuré audit Roy Rodolph, par le deces duquel cedit Royaume estoit deuolu à la L'empereur chambre Imperiale. Dont l'Empereur Henri, qui estoit sage, & saint homme, auoit ledit Prince Beral merueilleusement en grande recommandation, qui fut cause que cedit Empereur, incontinent apres la mort dudit Beral, voulut voir & parler à Monsieur Hum

l'Empereur Othon son predecesseur, q aussi pour le

Henri saint

Humbert son filz. Car il desiroit s'en ayder pour le respect, & bonne memoire q'il auoit des grans vertus & prouesses du pere. Parquoy lui manda qu'il fist diligence de mettre par tout le Viennois bonnes & afseurees garnisons, auec bonne ordre & police tant au fait de iustice, q de tenir le païs en bonne paix, & ce fait, qu'il ne fit faulte d'aller par deuers sa maiesté à Rome. Le ieune Seigneur tresioyeux de ces nouuelles, se mit en deuoir d'accomplir le comandement de l'Empereur, & y proceda si bien, qu'il n'y eut aucune faulte, car il congnoissoit bien qu'il estoit temps, de monter plus hault sa fantasie, qui touchoit encores vn peu à l'ignorance de ieunesse, tellement q celle pre-leunesse, ignomiere charge & commission, le tira en parsait hom- Les charges, me, & sus ce poinct s'en alla par deuers l'Empereur à font les hom-Rome, faisant son conte qu'il falloit que de lui vint son entier auancement, & là arriué se presenta bien humblement deuant sa maiesté, lui merciant le bien & l'honneur, qu'il lui auoit pleu de lui faire, en l'em ployant sans l'auoir veu, à ses grans & vrgens affaires. L'empereur lui fit bon accueil, & contempla fouuent ses façons de faire, & le trouua, quand il l'eut assez fondé, autat capable de bone charge & apointemet qu'on en eust veu de ce teps là, parquoy fut encores plus ioyeux de l'auoir veu & cognu, quonqes n'auoit esté de ieune home, & pour tousiours lui mettre en teste de se ietter auxarmes, encores q ce fust son pro Humbert, natu pre naturel, & la profession qu'il auoit choisie, pour ne aux armes. finer ses iours, ce neantmoins, lui amenoit tousiours, ledit Seigneur Empereur, en exeple le Prince son gen til Pere, reiterant les grands prouesses, & victoires d'i celui.

m

celui, & ce faifant congnoissoit de plus en plus, que le ieune Prince Humbert ne demandoit autre vacation, & faisoit toutes promesses d'y viure & mourir en hōneur. Lors l'Empereur pour lui gratifier, & le recompenser des peines & bons seruices de sondit pere, ne permettant que la mort, en le tuant, ne desroba ses loyers & gages à son filz, auquel ilz appartenoient de droit, lui declara apertemet, en presence de plusieurs Humbert blan grans Prelats, Princes, & notables personnages, que

ches mains fait reur.

Servi Conte des lors en auat le faisoit, & creoit Conte & Seigneur de Maurienne, par l'Empe. du pais, que feu le Prince son pere auoit iustement merité: qui estoit le pais de Maurienne, par lui tiré à force d'armes, d'entre les mains des ennemis du Roy de Bourgongne. Et ainsi l'en enuestit l'Empereur, lui & toute sa posterité à iamais, & ce faisoit il aussi en partie pour tenir tousiours les passages des Itales en Gaule, ouuers, & preparez en cas de necessité, come les Romains ont toufiours desiré, chose qu'il tenoit pour asseuré & certain, y mettant ce vertueux Seigneur Humbert, duquel auoit grand esperance, & de ce poinct toutefois, lui fit prester grand serment, que Hommage & ledit Prince Humbert fit voluntiers, lui faisant aussi rment faits à Lampereur, hommage du principal. Et pendant ces entrefaites, vindrent par deuers l'Empereur à Rome, plusieurs no bles personnages de Viennois pour lui supplier, q'il fut son bon plaisir, leur enuoyer glque sage & vertueux gouuerneur, au lieu du Prince Saxon trespassé, qui les auoit tant bien & paisiblement entretenus, & gouvernez vn long temps. A quoy l'Empereur auoit desia pourueu, & estoit sus les termes de faire partir, pour y aller, vn tresnoble & autant mettable Cheua lier

serment faits à par Humbert blanches mains.

lier qu'il y en eut point en sa court, apellé Raoul, filz Raoul neueu de Lempereur legitime de la sœur de l'Empereur Othon defunct, son predecesseur, legl auant qu'il partist, fut aussi creé & fait par l'Empereur, Conte d'Albonois, puis l'enuoya Raoul, creé en Viennois. Par ainsi furent creez en mesme temps ces deux nouueaux Contes, au Royaume de Bourgon gne, afauoir des susdits Maurienne & Albonnois.

De la guerre que recommença le Marquis de Suze, contre le Prince Humbert, nouvellement Conte de Maurienne. CHAP. XX.

> E Conte Humbert de Maurienne, n'e-stoit encore parti de Rome, qu'il fut bien au long aduerti, par les Seigneurs & nobles de Viēnois, que le Marquis de Suze, lui auoit refueillé nouuelle guerre

en son Conté de Maurienne, & non sans grandes pilleries, & cruautez, & qu'il s'efforçoit iour & nuich Cruautez & d'emporter tout tant q'il pouuoit griper, de maniere que villages, ny villageois, estoient en la plus grand misere & calamité du mode. Dont ledit Conte ne fut content, parquoy s'en alla prendre congé de l'Empereur, augl il conta son affaire, puis se partit diligemment de Rome, en bonne deliberation d'auoir son reuenche, & s'en vint à plus grands iournees qu'il peut, tellement q'en brief arriua en sondit Conté de Maurienne. Puis sans seiourner amassa tant de finances q'il peut, & fit gens de toutes pars, lesqlz estans assemblez, les fit marcher contre ceux du Marquis de Suze ses ennemis, qui adong s'estoient quelque peu retirez sus les frontieres de leur pais, & estoient campez en

m 2

vne petite plaine, lieu fort commode & auantageux pour eux: car ilz pouuoient de là auoir eaue, viures, fourrages, & autres choses necessaires. Estas donques en ce lieu, comencerent à voir & descouurir l'armee du Conte Humbert, laquelle petit à petit les approchoit, tellement qu'ilz commencerent à faire courses d'vne part & d'autre par cheuaux legers, ou se firent certains rencontres, & moururent quelques gentilz personnages, & aucuns qui furent blessez. Toutefois le Conte de Maurienne qui voyoit son ennemi auoir l'auatage par la nature du lieu, ne se voulut mettre au danger de presenter la bataille, mais temporisa en ce poinct au mieux g'il peut, attendant que ces enemis sortissent de là ou ilz estoient campez, ce que iamais ne voulurent faire, & demeurarent ainsi longuement se faisans souuent courses & domages, iusques à ce qu'ilz furent contraints de se retirer d'vne part & d'au tre, à cause des pluies & froidures qui suruindrent comme l'hyuer s'approchoit, & adong se reposerent Guerre de lon- pendant icelui. Et apres, sus le printemps recommen dommageable. cerent de plus belle, & dura bien longuemet leur que relle & discord, q fut chose bien pernicieuse pour les marchands, qui ne pouuoient aucunement trafiquer pendant leurs guerres, ny aussi les laboureurs ne pou uoient non plus labourer ny semer leurs champs, par les grans dangers qui estoient aux pais de ces deux Princes, qui fut cause de tresgrans maux & pouretez, car on n'y entendoit parler q de surprinses, pilleries, Brigandages rançõnemens, meurtres, & brigandages. Le païs mesmes leur estat à ce propice, à cause des destroits, rocs, bois, eaux, & chemins perdus y estas. Adong la bonté

diuine,

diuine, prenant pitié & compassion de ce miserable peuple, montra bien foudain sa grand misericorde: car d'autant que les choses estoient troublees, elles fu rent quasi en vn rien reduites, & remises en tranquil lité, & bonne paix. Car Dieu Toutpuissant autheur d'icelle, permit q le Marquis de Suze, legl estoit de ce temps assez caduque & ancien, print en soy vne grad crainte, & tomba en merueilleuse doute, q ce ieune Conte de Maurienne ne lui fit quelque grand venue fus ses vieux iours, car il se voyoit vieil, & malaisé de sa persone, & au cotraire sentoit le Conte estre ieune & dispos, & homme qui ne se fascheroit si tost de le fuiure iusques au bout: à ceste cause lui vindrent en fătafie beaucoup de choses, & lui suruint adong toute nouuelle opinion, qui lui mit tout acoup en teste de s'allier auec le Marquis de Saluces plus que iamais, & bailler en mariage vne sienne fille vnique, qui s'apel loit Adelis, au filz dudit Marquis de Saluces, à fin que par ce moyen, fut mieux supporté contre son enemi, auec lequel pretendoit tousiours auoir guerre, ce qui aduint tout au contraire, dont se peult voir par ceci, que l'opinion de l'home est bien vaine, quad il veult Entreprinse entrepredre d'vn costé, & Dieu de l'autre. Car ce Mar vaine, si Dieu quis de Suze tenant quasi ce mariage pour fait, vindrent à lui plusieurs notables personages, Cheualiers & anciens Escuiers de son pais, qui lui remontrerent apres plusieurs propos, qu'il n'auoit pas bien pensé à Bon aduis. son affaire, quant au mariage de sa fille: attendu que pour nourrir la guerre entre lui, & son proche voisin, il prenoit alliance assez lointaine de lui, & q possible ne lui pourroit ayder au besoin, là ou il auoit le moyen

n'y consent.

de m 3

de faire de so propre aduersaire, so plus fidele & meil leur ami, & ainsi faisat auroit la paix, & aussi tout ayde & support plus pres de soy, en cas de necessité, qui estoit chose à lui fort necessaire, a n'auoit plus besoin que de repos. Ces propos entendus par ce Marquis de Suze, demeura assez longuemet apres tout pensif, & ne respondit rien d'vn teps, puis congnoissant apertement, q c'estoit tresbien aduisé aux susdits Cheualiers & Escuiers, leur demanda comme en souzriant, s'ilz lui conseilloient de ce faire, lesqlz lui respondirent que ouy: & que bien humblemet l'en prioient, pour la bonne fin qu'ilz esperoient qui en viendroit, Conte de Mau- & lui louerent adonq merueilleusement le Conte de

rienne, loué de sant iono control qui estoit pas sans merite, car ses ennemis. Maurienne son ennemi qui estoit pas sans merite, car c'estoit vn tresbon & bien sage Prince. Alors le Marquis leur dit, puis qu'ainsi est, donq, mes bons voisins & amis, que auez affection en ce Conte, duquel me dites tant de bien, & qu'il vous semble bon, pour le proufit de mes païs & subiets, & repos de ma personne, que se contracte mariage entre lui, & ma fille, ie vous promets que i'en suis content, & iamais n'en serez desdits: parquoy fault aduiser de mettre les choses en termes, & les despescher le plustot q'on pourra, puis qu'il en est deliberé & conclu. Ceste chose ainsi arrestee, furent comis lesdits Cheualiers & Escuiers, à en aller parler au Conte de Maurienne, dont ne firent aucun seiour, q'il n'en fust par eux aduerti, & lui reciterent tout le discours. Le Conte entendant ces nouuelles, qui pour lors ne pensoit q'à la guerre, fut autant esbahi d'ouir parler de mariage de la part de ses ennemis, qu'il fut aise d'entendre q c'estoit de la fille

fille du Marquis, laquelle meritoit beaucoup, car elle estoit tressage, belle, & fille vnique, tellemet g'elle ve noit à succeder en tous les biens de son pere, & l'avmoit merueilleusemet ledit Conte, combien q'il n'eut esperance de l'auoir au parauat ces propos, mais pour les raisons que dessus. Parquoy s'accorda & consentit voluntiers à y entendre, & l'asseura aux susdits Seigneurs & Cheualiers, lesquelz pour legrand desir q'ilz auoient de voir l'affaire consomé, ne cesserent d'aller & venir, que les noces ne furent faites, augrand contentement des parties, & à la ioye & proufit de tous leurs subietz & pais, & furent celebrees en gras triom Le Conto Humphes & passeteps, autant qu'il fut possible d'inuenter. rienne, espousa Ce fut chose bien merueilleuse à voir, car là furent quis de Suze. veuz ceux q peu de temps deuant, ne veilloient que pour se battre & entretuer se honorer, accoller, rire, & festoyer les vns, auec les autres, de maniere que la resiouissance fut si grande, & aussi le contentement Grandinge pre de la nouuelle alliace, q par ce moyen toutes miseres blier les ennuis & calamitez passes, furent entierement oubliees & mises tout acoup souz le pied. Voilà que c'est des merueilles de Dieu, qui permit qu'en vn momét, le cruel & sanglant couteau, rougissant entre tant de mains, se conuertit en verde Oliue, cestadire, en plus grad paix qu'onques n'auoit esté l'inimitié. Car des ceste heure 1à, incontinent q les festins & triomphes furent ache uez, le Marquis de Suze mit tout son bien, & tous ses affaires, entre les mains du Conte de Maurienne son gendre, se reposant du tout sus lui. Et pour en appren dre le maniement & se prendre garde, à ce que toutes ses forteresses & frontieres fussent bien munies & gar dees

dees en bonne seureté, les alla diligément visiter, par l'aduis dudit Marquis, lequel ne pouuoit plus aller par païs, estant bien meur de sa personne, qui recomanda souuent audit Conte de Maurienne, craingnant de tomber en glque grand langueur: pour raison d'vne maladie qui lui suruenoit aux iambes, lesglles lui enflerent fort petit à petit, puis en fin lui mota au cœur, dont fut furprins de mort, vn peu plustot g'il ne pensoit. Estant adong le Conte de Mauriène en son pais, & auec lui Madame Adelis sa femme, ausquelz tout incontinent on apporta les nouvelles du trespas du Marquis, leur pere, parquoy s'en allerent à Suze ou il estoit mort, & là le firent ensepulturer, en grand Le Conte Hum- pompe & solennité. Ce fait prindrent possession du bert de Maurienne, Mar-Marquizat dudit Suze, & receurent les sermens & hommages de tous les nobles, Seigneurs, & Barons dudit pais. Et ainsi demeura audit Conte Humbert blanches mains à cause de Dame Adelis sa femme, là ou ilz seiournerent adong quelque temps.

Trespas du Marquis de

quis de Suze.

Du retour du Conte Humbert & la Contesse Adelis sa femme, en leur Conté de Maurienne ou ladite Contesse enfanta vn filz appellé Amé, puis come ledit Conte mourut. CHAP. XXI.

YANT le Conte Humbert, & aussi la Contesse Adelis demeuré vn temps en leur Marquisat de Suze, fut ladite Contesse enceinte, parquoy la voulut mener le Conte en Mauriene, ce qu'il fit tanto t apres, & s'en allerent tenir dens Hermeillon, vn fort chateau q fit edifier le Prince Beral, & là enfanta la Cont Contesse vn beau filz. Auquel à la suggestion & prie- Nativité de re des Seigneurs & Gentilzhommes dudit pais de Conte de Mau-Mauriene fut imposé, sus les fonds au saint Baptesme mier de ce nom. ce tant doux & beau nom: Amé, pour autant q'il descendoit du gentil Prince Beral, son grand pere, legl en son viuant fut Prince autant aymé, q'il en fut onques. Ce Conte Humbert donq prenant plaisir audit Hermeillon, delibera d'y vser sa vie, & v demeura & vesquit assez longuement, come bon, vertueux & catholique Prince doit faire, dont fut grandemet aymé & cheri de tous ses subietz, & autat estimé des estran gers pour estre aussi Prince pacifique, car tout le reste de son temps q'il vesquit en la compaignie de la Con tesse Adelis, laglle demeura apres lui, il ne fit, ne aussi Moyens, de ne lui fut fait aucun insulte de guerre, mais au contrai & amiti. re, tous Princes ses congnus, & principalement ses voi sins, lui faisoient tous les plaisirs dont se pouuoiet ad uiser, fut en presens singuliers & riches, ou bonne vi sitation & compaignie: & lui à eux aussi de sa part s'y estudioit du mieux g'il pouuoit, & en ceste paisible Trespas de façon de viure fina ses iours en grans pleurs & lamen ches mains, tatios de ses subietz, apres auoir regné enuiron vingt de Maurienne, & sept ans en Maurienne, & fut enterré dens l'Eglise Marquis de faint lean dudit Maurienne, laqlle il auoit augmentee de la moitié en rêtes & reuenus, l'an de salut mille L'an 1048. quarante & huit. Augl temps fut assemblé vn Con- Concile genecile general à Verceil en Piedmont, auquel vn Arche diacre d'Angers nomé Berengaire, homme de grand Berengaire, fauoir, fit amende honnorable publiquement en vn grand fauoir, hault suggeste, se confessant en plein Concile d'auoir sorable pour failli touchant l'opinion qu'il auoit du Corpus Domi- auoir eu faulse

ni,

chantle corpus ni, dont il auoit composé vn faux traité, & induit plusieurs gens en ceste erreur damnable. Duquel la palinodie, & amende honnorable, ha esté depuis inferee de mot à mot, es saints decrets, laquelle se commence, Ego Berengarius, &c.

> De Amé premier de ce nom, apellé Cauda, second Conte de Mauriene, & come il ayda au Conte de Bourgongne, à guerroyer le Conte de Lorreine.

E Conte Humbert de Maurienne sur-nommé Blanches mains trespassé, lui succeda Amé son filz, qui sut depuis surnommé Cauda, & sut premier de ce nom Conte de Maurienne. Ceftui

Amé vne grande partie de sa ieunesse fut Prince, qui ne s'addonna point aux armes, & qui ne se mesla nullement d'aucunes factions ny quereles. Ains retenoit le naturel de son bon pere, car il fut pacifique & fort Amé curieux curieux de ses subietz, desqlz il estoit merueilleusement aymé pour ceste cause. Et vesquit en ceste façon, iusques enuiron l'aage de trentecinq à quarante ans: & adonq cest aage lui changea, non entieremet de complexion, car il ne fut tout le teps de sa vie, q cordial & de douce nature, mais seulement se fascha de si loguement viure, & seiourner en sa maison sans aller voir quel vent il court ailleurs. Parquoy se promit de voir du païs, coment auoient faits ses predecesseurs, le Prince Beral, qui iamais gueres n'arresta. fans aller & venir, fut en faisant la guerre ou autrement. Et son pere, qui auoit esté à Rome. Ces voya-

de ses subietz.

ges

ges dong lui venans en fantasie & par ce estant deliberé de desloger, vindret à lui plusieurs de ses Barons, Cheualiers, & Escuiers, estans de mesme opinion que la sienne, fors q'ilz lui conseilleret de n'entreprendre voyage, pour aller en glque part que lui plairoit, que ce ne fust à bonnes enseignes, & bien accompaigné d'vn bon nombre de gens de guerre, pour s'en ayder à son besoin. Et ceci disoient ces Cheualiers & Seigneurs, pour autant q'ilz desiroient que le Conte entreprinst de se ietter en alque guerre, à fin d'y estre employez, car ilz s'ennuyoient d'oisiueté, d'estre trop aises, & auoir bon temps trop longuement, q fait les Bon temps, & oissuele font les homes deuenir paresseux, & vicieux. Quad le Conte gens vicieux. les entédit ainsi parler, il trouua bien bon leur aduis, parquoy donna ordre d'amasser gens de toutes pars, & en fit beaucoup plus qu'il n'eust pensé, tous en bon point, & bien deliberez d'estre mis en œuure, & leur fembloit bien, se voyans assemblez, & en armes: que rien ne leur deuoit estre impossible, ainsi que cuident Agons peu tousiours ceux qui sont peu exercitez. Nonobstant le ne somble im-Conte de Maurienne, qui n'y entendoit gueres autre chose, fors que de les conduire vn temps, en glque lieu ou lors fon cœur s'addresseroit, estoit tout prest de se mettre aux champs. Or fault entendre que pendant ceste entreprinse, le Conte Girard de Bourgongne, augl le Conte de Lorreine faisoit grand guerre, estoit bien empesché à ses affaires, pour auoir adong audit Conte Lorrein, assigné lieu & iour de bataille, & depuis l'assignation s'estoit allié auec les Barrois: qui s'y deuoient trouuer à grand puissance. A ceste cause ledit Côte de Bourgongne, cherchoit tous les moyens, dont n<sub>2</sub>

Digitized by Google

dont il se pensoit ayder & fortifier, contre la grosse armee tant desdits Lorreins, que des Barrois. Et fut adonq aduerti, que le Conte Amé de Mauriene auoit dressé grand compaignie de combattans, lesquelz n'estoient pas fort empeschez, pour chose gledit Conte eut à faire, parquoy lui manda hatiuement, qui lui prioit le secourir & ayder de tous ses gens, contre les Lorreins & Barrois, ses ennemis ausquelz pour lors auoit assigné la bataille, à laquelle ne pouuoit plus fuir, ny reculer, dont il estoit bien etrepris, s'il ne lui plaisoit y vouloir entendre, come doit faire bon voifin, au grand besoin de l'autre, legl l'en requiert mesmes de tout son pouvoir. Ces nouvelles & prieres en tendues par le Conte de Mauriène, fut ledit Seigneur merueilleusement ioyeux d'auoir si bone occasion de marcher, nonobstant qu'il ne fust autrement aguerri: & qu'il n'eut fait gens à intention de batailler, lesqlz comme lui, s'appresterent de grand ioye pour y aller, voyans leur chef à ce deliberé, non que les vns, ny les autres le fissent pour aucun proufit q'ilz en esperasfent, mais certes pour le grad desir qu'ilz auoient d'en suiuir la noble & vertueuse cheualerie: ledit Cote de Maurienne donq aduertissant le Conte de Bourgongne q'il l'alloit trouuer auec ses gens, se deslogea allei grement en grand compaignie de nobles Cheualiers, Escuiers, & braues soudars de Maurienne, & s'en allerent droit au Conté de Bourgongne par deuers le Conte, legl fut autant consolé, & ioyeux de leur venue, q'il auoit iamais esté entrepris de la bataille, & les receut, & festoya triomphament. Sus ce s'approchoit fort le iour de la bataille, parquoy ledit Conte de Bour gongne

gongne fit assembler tous ses gens, & mettre sus ce poinct en armes. Le Conte de Mascon y estant aussi allé pour lui ayder, auoit vne bien grande compaignie de bonnes gens de guerre, & en tresbon equipage. Lors l'armee de ces trois Contes ainsi aprestee, la firent marcher iusques au lieu assigné, ou elle arriua, vn peu deuant ses aduersaires, les glz ne le firent pas long, q'ilz furent tantot aperceuz des Bourguignons en espouuentable multitude, marchant fierement en bel ordre. Le Conte Amé de Maurienne, adonq regardant à plein le trop grand nombre des Lorreins, & Barrois, leurs ennemis, vn peu de temps s'en esbahit, car iamais ne s'estoit trouué en telle compaignie, tou tefois prenant meilleur cœur, q onques ne s'estoit veu auoir, s'approcha du Conte Bourguignon, auquel il tint certains propos, d'homme bien fort deliberé, & prest à combatre, dont lui sceut bon gré ledit Conte de Bourgongne, qui le fit adonq Cheualier. Puis mit en ordre son armee, de laquelle le Conte de Mascon & ses gens faisoiet l'auantgarde, ledit Conte de Bour gongne la bataille, & le Conte de Mauriéne l'arrieregarde. Pareillement leurs ennemis d'autre costé marchoiet tous de reng en bataille, qui tout acoup fut signifiee par les trompettes d'vne part & d'autre, dont furieusement se rua le Conte de Mascon & ses gens sus l'auantgarde des Lorreins, en la glle estoit le Conte de Bar, qui les repoulsa d'vn courage, tant merueilleux que les Masconois furent si contrains à eux defendre en ce premier rencontre, que ne se prenans garde à leur Conte, qui estoit enuironné d'ennemis, contre lesqlz se defendoit de toute puissance, fut ice-

n 3 lui

decretz de Leglise catholique. Semblablement du regne de ce Prince Humbert vint en lumiere le sacré or Ordres des dre des Chartreux: dual fut autheur vn grand Theo Chartreux. logien, & Philosophe de Colongne, nommé Bruno, lequel emmena de Paris (ou il enseignoit) vn grand nombre de ses Escoliers, en vne solitude merueilleuse empres de Grenoble en Dauphiné, que l'on apelle la Chartrousse, auquel lieu commencerent à mener vie de grande sainteté, en merueilleuse austerité. Mais il ne fault mettre en oubli, ce qui aduint au mesme teps, c'est q le Pape Vrbain, second de ce nom, conuoqua vn Concile general en la cité de Clermont en Concile. Auuergne, augl fut deliberé, entreprins, & decreté, Le grand pass- ce grand passage, & voyage d'oultremer, pour la con-Sage d'oultre queste, & recouuremet de la sainte cité de lerusalem, & de toute la terre sainte, pour lequel voyage se croizerent trois cens mille hommes: & fut celui vœu & voyage mis sus à la priere & exhortation de ce glo-Saint Bernard rieux saint Bernard, Abbé de Clereuaux, qui lors viuoit. Et fit telle conjuration l'Occident, contre tout l'Orient, a les Princes vendoient leurs terres, & Seignories, pour frayer à tant sainte entreprinse. Tellement que le noble Godeffroy de Buillon, Duc de Lorreine, vendit la ville de Mets aux habitans dudit lieu: & la Conté de Buillon à Leuesque du Liege. Semblablement Harpin Duc de Berri, vendit à beaux deniers contans la ville de Bourges & Duché de Berri au Roy Philippe de France, pour le pris & somme de soixante Plus d'honneur mille folz d'or: auec plus grand honneur du vendeur, au vendeur que à l'acheteur. Aussi se trouua en ceste sainte comau vendeur teur. paignie le Conte Humbert de Maurienne lequel y ayant ayant fait grads armes pour la Foy, s'en reuint en ses pais plein d'honneur & victoire: & apres logue pro sperité il deceda de ce monde, auec grand plainte, & dueil de ses subietz: & fut ensepulturé en L'eglise cathedrale de saint Pierre de Moustiers en Tarentaize. l'an de nostre salut mille cent & neuf. Il laissa vn filz. L'an 1109. nommé Amé Conte de Maurienne, Marquis de Suze, & Seigneur de Tarentaize.

De Amé second de ce nom, premier Conte de Sauoye.

V Conte Humbert second de ce nom, succeda Amé son filz qui fut second de ce nom, & quatrieme Conte de Mauriene. Il fut vn Prince preux, & tresuail lant aux faits & affaires des armes. &

de taille de corps estoit grand & gros à lauenant, & de belle corpulence, semblant bien son Prince en pre stance, & dignité de sa personne. Du viuant de son pere il auoit esté dit & accordé qu'il prendroit à femme Clarance fille au Conte de Genéue, mais apres le deces de son pere il ne voulut entendre à la consommation du mariage, ains au grand regret & desplaisir du Conte de Genéue print à femme la fille du Conte d'Albon, nomee Guigonne, qui fut occasion de gran Conte Dalbon. des inimitiez entre le Conte susdit de Genéue, & Amé de Maurienne: tellement que ce Conte de Genéue ha toute sa vie tasché de nuire & guerroyer de toute sa puissance ledit Amé. Au commencement de son aduenement en l'administration de Maurienne, estant essu en Empereur Henri de Boëme quatrieme de ce nom, p

Digitized by Google

nom, voulut entrer en Gaule pour se mettre en posses fion & s'enseiziner du Royaume d'Arles, lequel il pretendoit estre membre, & appartenance d'Empire: & de là passer en Italie pour son coronnement. Pour à quoy paruenir, print son chemin par la Maurienne, ou ayant trouué le Conte Amé, le pria lui faire compaignie, au voyage de son coronnement: ce qu'il fit aussi volentiers, & d'aussi grande allegresse, come de bon cœur il en estoit prié. Estans donques ces Princes & Seigneurs partis de Montmelian vindrent en la cité d'Arles: de laquelle s'estant mis en possession, en donna charge & total gouvernement au Conte Amé, & de là entrans en Lombardie arriuerent à Milan, auquel lieu ayant icelui Empereur prins vne coronne à la maniere acoutumee, marcha iusques à la sainte cité de Rome: ou estant paracheuee la solennité de son sacre, & coronnemet, il print enuie au Conte de s'en re tourner en ses terres, pour deux raisos, l'vne pour au tant qu'il auoit eu aduertissement, q le Conte de Genéue son ennemi estoit entré en Maurienne auec vne armee, en son absence, pour lui mouuoir la guerre: l'autre par ce q l'Empereur Henri faisoit grand trouble au siege Apostolique, mettat en sa main les terres de Leglise, tellement q'il auoit contraint le Pape de se fauuer en Calabre: chose que le Conte Amé trouuoit tant indigne d'vn Empereur Chrestien, q'il ne se vou loit trouuer en la copaignie de celui qui exerçoit telle tyrannie alencontre du fouuerain Pasteur & Prelat de Leglise. Parquoy demanda congé ledit Seigneur à l'Empereur, allegant la guerre que l'on lui faisoit en fon absence. Neantmoins l'Empereur craingnat de le perdre,

perdre, & pour plus grande obligation, lui erigea le pais de Sauoye en Conté, & l'en fit proclamer & nom Sauoye erigi mer le premier Conte, & lui en donna inuestiture solennelle: auec inionction que le Conté de Sauove seroit son premier & principal tiltre, & auec ce, lui fit present de la Seignorie de Biengeois, lui faisant despescher lettres de l'vn & de l'autre: à la charge qu'il tiendroit le tout, come fief d'Empire, & de là en hors sauoye fief s'intitula Amé Conte de Sauoye. Et fault entendre a le pais de Sauoye au parauant estoit vne Seignorie des appendances du Royaume d'Arles, de forte, que depuis que ledit Royaume fut transferé aux Empereurs d'Allemaigne, ceste Seignorie de Sauoye estoit regie, & administree par Gouverneurs, qui estoient là enuoyez par les Empereurs: tellement que les dits Gouuerneurs ne faisoient audit gouuernemet autre estat, que de faire leur proufit, sans aucune iustice, ains se commettoient ordinairement meurtres, larrecins, & voleries, sans en faire exemple, ny punition alconque iusques à l'erection de ladite Seignorie en Conté: q le tout fut reduit souz la puissance de ce Conte Amé, lequel y donna telle prouision, que à chacun estoit droit & iustice administree, sans faire tort à personne. Estant ce noble Conte augmenté de biens, & nouueaux tiltres, print congé de l'Empereur Henri, & s'en retourna en son Conté de Sauoye, donant ordre pour resister aux effors que faisoit le Conte de Genéue pour l'endommager.

De la guerre entre le Conte Amé de Sauoye, & le Conte de Genéue, & du vœu d'Amé pour le Trophee de sa victoire. CHAP.

espouzé vne autre de moindre maison, auoit des

E Conte de Genéue voulant prendre l Conte Amé de Sauoye à son auantage pour l'iniure qu'il pretendoit auoir est faite à sa fille, pour lui auoir promis, d puis s'estre moqué d'elle, & en auo

commencé forte guerre au pais de Maurienne, duqu il auoit gasté grande partie par feu, & autre voye fait, dont la guerre est coutumiere de vser. Laquel chose fut trouuee si tresmauuaise par ledit Cor Amé, que telle iniure lui entra si auant au cœur, c n'estoit possible de l'en arracher, sino par le moyen reciproque vengeance. Laglle se deliberant de fai enuova ambassadeurs par deuers les Cotes de Veni & d'Albon, dont celui là, estoit son oncle materr & cestui cy, estoit son beau pere: lesqlz vindrent compaignez de grosses bandes de gendarmes tar pied que à cheual, deliberez de veger l'iniure faite Conte de Sauoye. Et desia auoit ledit Conte en endroit fait grand amas de gens de guerre, & les au mis aux champs pour nuire & endommager son nemi, legl il vint trouuer en vn lieu appellé le La bataille de de Thamis, qui les attendoit à pied coy: estans les nemis en veue, le Conte Amé en grande diligenc addresse, fit renger ses bandes en bataille, en bell donance selon l'exigence du lieu qui estoit estroi n'estoit possible de faire trois batailles, parquoy firent les trois Contes, que vne seule, dont le C d'Albon estoit à l'auantgarde, le Conte de Venic l'arriere garde, & le Conte de Sauoye au milieu bataille: le Conte de Genéue ayant fait deux bata

Thamis.

dont il en menoit vne, & le Conte de Nydone l'autre, fit sonner les trompettes, & comença la meslee & chaplis de si grand furie, q l'auantgarde du Conte de Sauove estant rompue se vouloit retirer, & mettre en routte comme avant du pire. Lors le Conte de Nydone cuidant desia auoir la victoire, pour auoir mis en desordre le Côte d'Albon & son auantgarde vint charger le Côte Amé de Sauove, duquel il fut si bien receu, & rembarré de telle maniere q'il congnut q'il auoit affaire à vn entendeur : de forte qu'ilz commen cerent les vns & les autres vne si mortelle bataille, q la victoire fut longuement en branle, inclinant main tenant d'vne part, & tantot d'vne autre. Et ce pendant que la meslee s'estoit toute tiree au lieu ou estoit le Conte de Sauoye, pour l'enuie q auoient ses ennemis ou de le prendre ou de le faire mourir, le Côte d'Albon raliant les gens de son auantgarde, qui auoit tour raillance du né visage, s'en reuint donner sus le Cote de Nydone de si grande violence, que ledit de Nydone se trou uant encloz entre ses enemis fut lui & ses gens hasché en pieces, & fut la fuite de l'auantgarde bien vengee. De l'autre part, les Barons & Gentilzhommes de Sauoye voulans faire preuue de leur vertu, & vaillance, en la presece de leur nouueau Seigneur, firet de gras explois & execution d'armes, motrant chacun en son endroit la bone volunté q'ilz auoient de vouloir faire seruice à leur Seigneur. Apres plusieurs grans efforts d'vn costé & d'autre, il se trouua vn gentilhome Romain qui auoit accompaigné le Conte Amé venant Nicolo de la de Rome, & estoit nomé Nicolo de la Colomna vaillant & hardi Cheualier: cestui ayant faulsé la bataille ua le Conte de

du p 3

du Conte de Genéue, tant se fourra auant qu'il vint iusques à la persone dudit Conte; augl s'estant attaché combatit longuement main à main, si bien que ayant esté blessé au visage par ledit Conte, haulsa vne hasche d'armes de laglle il vint à donner au Conte vn si merueilleux coup qu'il lui fendit vne grand partie de la teste, & de ce coup, toba le Cote de Genéus par terre frappé à mort. Finablemet ceux de Genéu voyans leur Seigneur mort estendu en terre, se miren tous en routte: & se voulans sauuer à la fuite, suret l pluspart mis au trenchat de l'espee, les autres prins, & emmenez prisoniers. En ceste bataille mourut des G neuois enuiron trois mille cinq cens homes. Les Sa uoisiens eurent la victoire, mais ce ne fut sans auo perdu beaucoup de leurs gens, toutefois non pas tai sans comparaison q ceux de Genéue. Ainsi pour vr cupidité de se vouloir venger, le Conte de Genéue ruina lui & son pais: ainsi en prend à ceux qui veu lent entreprendre les vengeances par dessus celui q les ha voulu retenir à sa congnoissance. Le Conte Sauoye voyant grand nombre de ses Barons & G tilzhommes mors en ceste bataille, en eut grand de plaisir: & parce qu'il ne vouloit que les corps desc si nobles ames estoient parties demeurassent sans h neur de sepulture, il voua lors de fonder vne Abb au lieu ou il auoit obtenue ceste victoire: ce que que temps apres il fit en grand appareil & gran somptuosité, & fut ceste Abbaie nommee Thai pour estre bastie en la montaigne de Thamis: & diee en l'honneur, & nom de la glorieuse vierge I rie, & furent mis en ladite Abbaie religieux de l'or

Abbaie de Thamis. de Cisteaux, lesquelz il renta grandement, les chargeant de prier Dieu pour les ames des nobles Princes & Seigneurs qui s'estoient vouez pour leur Seigneur, & pour la defense de leur pais.

Fondation d'vne Abbaie nommee saint Sulpice. CHAP. XXVIII.

> vant que le Conte Amé entreprint le voyage auec l'Empereur pour aller à Rome, la Contesse Guigonne de Sauoye auoit esté desia auec son Seigneur & mari plufieurs annees, fans pouuoir

auoir de lui aucune lignee: tellemet g'elle estoit tous les iours, & toutes les nuicts en continuelles prieres à Dieu, pour impetrer la grace d'auoir lignee, quoy voyant le Conte fit vn vœu solennel, que s'il estoit le plaisir de Dieu de lui donner des enfans, qu'il feroit bastir vne Abbaïe & monastere en l'honneur du glorieux faint Sulpice, augl la Contesse auoit singuliere deuotion: & peu de temps apres ladite Dame enfanta vn filz, qu'elle fit nommer Humbert, neantmoins le Conte Amé ne s'acquita de son vœu, à cause de son voyage de Rome, & de la guerre entre le Conte de Genéue & lui, dont il aduint que leur filz Humbert encourut & tomba en inconuenient de maladie, de sorte que l'on y esperoit plustot mort que vie. Alors 1a Dame vint ramenteuoir au Conte Amé, le vœu qu'il auoit fait auant le voyage de Rome, lui remontrant que l'on ne doit faire les vœuz, qui ne les veult Vœux doiuent accomplir, & que l'on ne se doit moquer de Dieu, car 1'on en void aduenir de grans accidens, & à ceste cause

elle

elle le pria trefinstamment qu'il voulsist en descharger sa coscience, & s'acquiter de sa promesse, quoy faisant il appaizeroit l'ire de Dieu, encontre eux irrité. Lors le Conte manda foudain les maistres massons & Architectes, qui auoient fait le bastiment de l'Abbaie de Thamis pour le Trophee de sa victoire, & sus le chap les mena en vne montaigne en Biengeois, ou il presu moit le lieu estre plus seant & commode, pour gens de religio & pour vaquer au diuin seruice: & de l'heu re mesme furent pourgetez lieux reguliers, cloistres, dortoir, refectoir, eglise, cloture, & autres structures necessaires pour religieux: tellemet q tant d'ouuriers furent ordonnez pour l'erection du Monastere, g'en bien peu de temps, rendirent le lieu habitable & decoré de grade & singuliere beauté. Enuiron ce temps viuoit le melliflue docteur faint Bernard Abbé de Cle reuaux, home de rare sainteté, & prodigieux sauoir: à l'exemple dual s'estoient retirez du siecle plusieurs faintes personnes, pour viure solitairemet renonçans du tout au monde, & souz la reigle dudit saint Abbé auoient fait profession de viure & mourir, si bien q de son viuant, s'estoient erigez infinis colleges & Abbaïes viuans souz ce saint institute: & estoient les con uents de ce temps pleins de prodiges, & miracles de Autre maniere sainteté, qui depuis ont bien changé de poil, en aucus lieux. Au furplus estans en grade reputation ces bons peres, desiroit le Conte en peupler son païs, n'estimat Bon meuble, meilleur meuble, que de sages & saints homes, parquoy il donna ordre d'en auoir en ceste nouuelle Abbaie, vne belle & sainte congregation, à laquelle il fit

de grans biens, & largement, & ne se fault esmerueil

ler

ler si les Princes de nostre temps, n'en vsent ainsi, car il ne se treuue plus de diuins, & celestes personnages pour y employer leurs largesses. Le vœu accompli, reuint l'enfant en bonne & entiere convalescence.

Du Conte Amé essu Capitaine general d'vne armee de mer faite par le Pape contre les Turcs, & comme il print les armes de Rhodes deuant la cité d'Acre.

> EMPEREVR Henri quatrieme, estant à Rome pour les brouillis qu'il auoit en Italie contre le Pape, eut des nouuelles de la victoire que Amé de Sauoye auoit obtenue contre le Conte de Genéue, si

s'aduisa que s'il pouuoit auoir ledit Amé en sa compaignie, qu'il lui feroit de grans seruices & secours en ses affaires: par ce que ayant esté ledit Empereur pro noncé excommunié & interdit de la bouche du Pape, pour les grandes exactions, & inuasions torsionaires, q'il faisoit de iour en iour au saint siege Apostolique, les grans Princes, & Seigneurs de sa court s'en estoiet retirez, craingnas les censures de Leglise: de maniere, que ledit Empereur estoit pour lors fort petitement accompaigné. Si manda incontinent venir à soy ledit Conte, legl estant obeissant à son Seigneur, arriua à Rome bien tost apres en equipage de Prince victorieux. Et par ce que les victoires ont de coutume de Vittoires acconcilier & acquerre nouueaux amis à ceux qui les quierent nouobtiennent, tous les Seigneurs & Princes d'Italie enuoyerent par deuers le Conte Amé, tendans à fermer auec lui nouuelle cofederation, & amitié, & mesme-

ment

ment nostre saint pere le Pape, qui craingnoit que ce bon & vertueux Prince, estant auec ce mauuais Empereur, ne voulut imiter ses mauuaises conditions. Neantmoins le Conte de Sauove, quelque promesse qu'on lui sceust faire, ny quelque pratique q l'on mit sus, iamais ne voulut estre ingrat iusques à la, qu'il voulfist abandonner son Seigneur souuerain, duquel il se disoit tant avoir receu de biens & honeurs. D'au tre part estoit en grande perplexité, car il ne vouloit manquer de feauté, & du deuoir q'il deuoit à la sainte Conte de Sa- Eglise catholique. Parquoy s'aduisa de moyener paix, & de reduire en concorde le Pape & l'Empereur pour le bien & proufit de la Chrestienté, laquelle des long temps inclinoit à ruine pour les diuisions, pragueries, & factions des Papes, & des Empereurs. Et pour lors estoit le Pape fugitif de Rome, & s'estoit retiré en Calabre: augl le Conte entreprit d'aller, pour essayer s'il y auroit ordre de les appointer. Et fit tant par allees, & venues, q finablement la paix fut conclute, auec vne sainte etreprinse d'enuover vne armee de mer en leuant pour ayder au Roy Philippe Auguste de France qui s'estoit croizé, pour leuer le siege q les Turcs, & Mores auoient mis deuant la cité de Acre, en laglle les Cheualiers de l'hospital de saint lean de Ierusalem estoient estroitement assiegez, & pressez de deux grosses armees, par mer & par terre, de si pres, qu'il n'estoit possible d'en sortir, ny d'y entrer. Tellement que ayant le Pape fait equipper vne grosse ar-Conte de Sa- mee de mer, en eslut & fit chef le Conte Amé de Sade l'armee des uoye Capitaine general de Leglise: lequel estant parti

uoye Capitaine chrestiens. du port de Brandis en Calabre fit voile tirant à Rho-

uoye moyen de

paix.

des.

des, augl lieu avant prins port, deliberoit d'attendre le Roy de France qui desia estoit parti de Marseille auec infini nombre de vaisseaux de guerre, & de gens d'armes en propos de chaffer les infideles de la terre fainte. Mais il aduint que estans les Rois de France & d'Angleterre arriuez en Calabre, eurent grand different ensemble, qui les retarda longuement: ioint que de celui temps y auoit vn Abbé nommé Ioachin de L'abbé Ioachin Calabre, avant come l'on disoit l'esprit de digination, leal estant interrogué, de ce qui deuoit aduenir de ce voyage, respondit, que le temps du recouurement de la terre sainte n'estoit encores venu, qui encores augmenta le seiour de ces deux Rois. Parquoy voyant le Conte de Sauoye qu'ilz n'alloient, ne venoient, print refolution d'aller deuant: & ayat auec lui le Seigneur grandmaistre de Rhodes, & ses commandeurs, & autres Cheualiers, auec toutel'armee de l'ordre, fit voile vers Syrie, & tant nauigerent qu'ilz descouurirent la cité d'Acre, enuironee par mer d'vne infinité de voiles, & par terre d'inumerables tentes & pauillos, dont furent les Rhodiens si espouuentez, g'ilz estoient d'auis, & cofeilloient au Conte Amé de tourner les voiles vers Rhodes, pour attedre l'armee de France, ne trou uant point d'aparence, de s'exposer en si euident peril de mort, sans esperance de proufit aux assiegez, ny re lief pour la deliurance du fiege. Toutefois le Conte de Sauoye aymant plus mourir glorieusement, pour vne fois, que toute sa vie auoir deshonneur, & endurer le reproche, d'auoir prinsfuite & frayeur à la seule veue des ennemis, prononça haultement, que puis qu'ilz estoient venus si auant, & qu'ilz auoient les ennemis de

> . Digitized by Google

de Dieu en barbe, q'il n'estoit deliberé s'en retourner sans effect: & q ce n'estoit l'espoir q le Pape & l'Empereur auoient conceu, de sa charge. Desalles paroles le Seigneur grand maistre, & tout l'ordre de Rhodes furent si animez qu'ilz crierent tout d'vn courage & d'vne voix, qu'il failloit fingler vers les ennemis, & viure & mourir auec vn fi vaillant & hardi chef, qui n'estimoit rien impossible, ou inaccessible à vertu, & haultesse de cœur. Ainsi bessans les testes vindret don ner sus les Turcs infideles. & s'attacherent à leurs naues & galeres, lesques cobien qu'elles fussent trente contre vne, tellement que celles du Conte de Sauove, & de la religion de Rhodes, estoient totalement enui ronnees & enueloppees de celles de ces mastins: si est ce que ce rencontre fut si grand, q d'entree le Conte mit en fonds plusieurs vaisseaux des ennemis de Dieu, & tua grand nombre d'iceux. En ceste meslee le grad Grand maistre maistre de Rhodes s'estant accroché à vne Capitainesse galere Turquesque, & faisant extreme deuoir d'entrer dedens les enemis, fut abbatu à lenuers d'vn coup de dard, qui lui fut ietté à plomb sus la teste de l'vne des hunes, ou cages des naues infideles: dont ledit Seigneur estat desia blessé en plusieurs lieux, tom ba mort foudainement dedens sa galere. Mais à fin que les ennemis ne s'essouissent de la mort dudit Sei-

Le Conte de Conte Amé de Sauoye chef de l'armee Chrestienne westir la cotte d'armes dudit seu Seigneur grand maistre fus la sienne, à sin que les Turcs ne s'apperceussent de la mort dudit feu Seigneur, à quoy il s'accorda

gneur, leal estoit grandement formidable à toute la Barbarie d'orient: les Seigneurs Rhodiens prierent le

s'accorda voluntiers, & faisat le signe de la croix, pria Dieu que ce saint accoutrement, qui est de gueules à vne croix blanche, lui tourna en bon heur, & au prou fit de toute la Chrestienté, de laglle il representoit le chef. Soudainemet reprint cœur icelui Seigneur, beau coup plus grand que parauant, & se rua comme vn tonnerre sus ceste trouppe de vaisseaux, donant grans coups & hurtes de la pointe de sa galere par les flans de celles des ennemis, brifant les rames & auirons, & effondrant les grosses naues auec le bec de sa proue. Et fit tant, & sigrand deuoir, qu'il ne laissoit point de lieu à couardize, de maniere qu'il contraingnit vn grand nombre de voiles, dont il estoit enueloppé, de prendre & gaigner la haulte mer, pour estre en seureté, ne leur bastant le cœur de soutenir les grans efforts du Conte de Sauoye, & ne doute point que ce di uin signal de la religion de Rhodes, dont il estoit armé, ne troublast les yeux & l'entendement des mescroyans. Finablemet s'estant ledit Seigneur desfait de la plusgrand part des galeres Turquesques, estoit demeuré l'Admiral de Turquie combatant encores de si grande violence q les galeres du Conte ne l'osoient aborder, car c'estoit vn des preux & hardis Cheualier, qui de son temps fut en Leuant. Le voyant le Conte ainsi volter, auec grand brauade alentour des galeres Chrestienes, & faire meurtre de gens, de sorte que la mer rougissoit tout autour de lui du sang des gens qu'il faisoit mourir: ne le peut, ny voulut endurer, & voyant que la pouppe de la galere estoit vn petit plus haulte que celle de cest Admiral, singla verslui, de si merueilleux randon, que les deux galeres se choqua-

Signal de Rhodes.

Digitized by Google

**q** 3

rent

Mort de l'Admiral de Damas

uoisienne entra si auant es flancs de celle de l'Admiral de Damas, qu'elles demeurerent attachees l'vne à l'autre. Lors se voyant le Conte auoir l'auantage pour la haulteur de sa pouppe, haulsa vne hache, & la deschargea par plusieurs coups sus la teste de l'Admiral de sorte qu'il le renuersa mort en sa galere à force de chamailler, puis le voyant estendu saillit d'vne grande dexterité & vistesse en la galere dudit Admiral, mettant à mort tous ceux qui firet aucune resistence. Les autres Capitaines qui estoiet demeurez en pied pour combatre, voyans l'Admiral mort & la Capitaine galere gaignee, & oyant les cris, & clameur des poures forsaires Chrestiens que ces chiens tenoient à la cadene par force, qui crioyent Sauoye, Sauoye, furet si espouuentez, q tous se miret en fuite en haulte mer, Victoire na-uale du Conte de maniere que Monseigneur de Sauoye demoura maistre de la mer: à l'occasion dequoy, il eut bien moyen d'enuoyer force viures, & munitios en la ville d'Acre, dont les Chrestiens qui en auoient tresgrande necessité furent tous consolez, & refreschiz & de ce rauitaillement & secours qui y estoit entré, firent &

> demenerent fort grande ioye. Neantmoins restoit encores leuer vn fiege d'vne armee par terre, fi grande que le seul nombre de tentes & pauillons excedoit le nombre des gens qui resté estoit au Côte de Sauoye. Parquoy n'estant encores arriué le Roy de France, n'y auoit aucun propos de hazarder le tout, sans aucune

Le Conte de aparence d'en fauuer la queüe d'vn. Donques le Con Sauove vittorieux vestu te Amé de Sauoye ayant obtenue ceste victoire nades armes de Rhodes. uale, en l'acoutremét des armes de la croix en rendit

Vistoire na-

de Sauoye.

graces

graces à Dieu, aussi pour auoir mis viures dedens la cité d'Acre, & l'auoir mise en point pour attendre le secours de France, & hors du dager d'estre prinse par famine. Ce fait se retira en Rhodes, auec toute la noble bende des Cheualiers & Seigneurs dudit Rhodes, lesqlz depuis la mort de leur maistre, lui auoient esté tous tresobeissans: & souz sa conduite s'estoient portez en la bataille nauale, si vaillament qu'ilz le recongnoissoient comme pere, & qui auoit sauué entiere- Le Comu de ment toute la religion, desiroient gradement faire en la religion de forte que de si grand bienfait il demourast vn monument perpetuel à la noble maison de Sauoye. Pour de laglle chose deliberer, entrerent tous ces Seigneurs Commandeurs, & Cheualiers en conclaue, ou ayans eslu vn nouueau Gradmaistre l'vn d'etre eux, lui don nerent charge de prier Monseigneur de Sauoye, qu'il voulsist cy apres & à perpetuité porter les armes de la religion de Rhodes qui sont de gueules à vne croix d'argent. Dequoy estat prié ledit Seigneur, fit responfe, qu'il mercioit la religion de ce grand bien & honneur, toutefois q c'estoit bien raison, puis qu'il estoit descendu de la race des Empereurs, qu'il en aduertist premierement l'Empereur Henri qui estoit en Italie, Modeste relequel de tous temps auoit esté son cher Seigneur, & qu'il n'entreprendroit rien sus l'innouation de ses armoiries, q'il auoit de ses predecesseurs de Saxonie, ius ques à ce qu'il en eut communiqué auec l'Empereur: de laqlle response tant sage, & tant modeste furent les Seigneurs Rhodiens fort satisfaits: & lors fut arresté que le Grandmaistre accompagneroit Monseigneur de Sauoye iusques à Rome, tant pour impetrer

vers

vers l'Empereur ce que dessus, que pour auoir confirmation de nostre saint pere le Pape de son election en l'estat de Grandmaistre de Rhodes. Arriuez qu'ilz fu rent à Rome firent recit, comme les choses estoient passes au siege d'Acre, & de la victoire diuinement obtenue par le Conte Amé de Sauoye en vertu de ce signe de la croix dont il s'estoit muni, tant en corps, qu'en esprit. Lors fit le Grandmaistre sa requeste à l'Empereur, que son plaisir fust de permettre au Seigneur Conte Amé de Sauoye de porter les armes de Rhodes, lui & ses hoirs à perpetuité, pour les bienfaits, plaifirs, & honneurs, q la religion auoit receuz de lui en ce fiege d'Acre. A laglle requeste inclinant liberalement lui en donna permission & ottroy: à la charge toutefois qu'il ne lairroit celles de ses predecesseurs, qui estoient d'or à vn Aigle de sable, membré de gueules. Ainsi des lors porterent les Contes, & depuis leur posterité en Sauoye ces armes de Rhodes. Et oultre ce ledit Seigneur Empereur Henri quatrieme, Le Conte de Sa crea le Conte Amé premier Conte du saint Empire, conte en l'Em- pour les agreables seruices faits tant à sa maiesté en

uoye premier

particulier, comme à toute la Chrestienté en general. Second voyage du Conte Amé en Syrie auec le Roy Philippe de France, second de ce nom, & la mort dudit Conte, en Chippre. СНАР.

> E Roy Philippe Auguste second de ce nom, ayant delayé longuement son voyage en Syrie pour l'importunité & troubles que lui faisoit le Roy Richard d'Angleterre, eux estans en Calabre se

delibera partir, & laisser ledit Richard, qui tachoit d'emp

d'empescher ledit voyage. Parquoy estant arriué le Conte Amé de Sauoye qui venoit de la part du Pape pour conduire le Roy de France, & instruire de ce qui estoit de faire pour le siege d'Acre: pour auoir desia obtenu vne grande victoire sus les mescroyans & infideles par mer deuant ladite ville: commanda le Roy faire voiles vers la Syrie, sus la prime vere, & tant singlerent en mer, qu'ilz vindrent à descouurir tout à plein la cité d'Acre, de la venue desquelz estans les Chrestiens aduertis, en menerent aussi grand ioye, q si les Anges du ciel fussent descendus en leur ayde. Car depuis la grand victoire nauale obtenue par le Conte de Sauoye sus les Turcs, les ennemis auoient prins la cité d'Acre pour faulte de secours: & depuis l'auoient les Chrestiens reassiegee, & desia auoit duré le siege vingt & trois mois, sans la pouuoir expugner. Donques l'armee des Chrestiens estant augmentee & refreschie de grand secours, & grande abondance de munitions, & viures, d'vn grad Roy, chef de ceste en-Roy de France chef de l'armee treprinse, de vaillas Princes, ayans charge: les choses Chrestienne. commencerent incontinent à changer, asauoir celles des ennemis de mal en pis, & celles des Chrestiens de bien en mieux, car l'on commença à serrer les assiegez beaucoup de plus court, auec trenchees, bastions, & autres munitions, & toutes fortes de machines, & instrumens de guerre, tellement qu'il n'y estoit rien oublié de tout ce qui estoit necessaire pour l'opugnation d'vne telle cité: car ilz auoient le tout aporté en leurs naues & autres vaisseaux de guerre. Et d'abondant ilz auoient prins sus mer vn grand nauire des ennemis plein de tous instrumens de guerre, & y auoit deux cens

Pots de feu gregois. de Serpens.

à tirer pierres de merueilleuse grosseur, pour faire meurtre de gens & effondrer maisons, ou tirer en grosse trouppe, aussi estoient audit nauire infinis pots cages pleines pleins de feu gregois, & grand nombre de cages pleines de serpens armez de mortel venin, qu'ilz auoient deliberé de ietter dedens le camp des Chrestiens, lesquelles ilz ietterent en mer, & ne retindrent a le feu gregois, & vne grande prouision de fromens & autres bledz, & les machines de guerre, pour s'en seruir au siege. Estans ces Princes tous campez, l'on ordonna de l'oppugnation, qui fut chose qui print si grand trait, qu'elle dura en tout enuiron trois ans. Toutefois depuis l'arriuee des Rois de France & d'Angleterre, la compaignie des Chrestiens & le camp se augmenta si fort, y venans gens de toutes les cotrees de la Chreflienté, q'il n'estoit plus possible aux assiegez d'auoir, ny esperer aucun secours de leur Prince Saladin. Le Roy Philippe de France ne voulant frauder le Roy Richard d'Angleterre de sa louenge, ne voulut permettre donner assault à la ville, iusques à ce que ledit Ri-Roy d'Angle- chard fut arrivé, combien qu'il estoit malin & mal affectionné enuers le Roy Philippe. Estant ce Roy Richard d'Angleterre arriué, fut prié le lendemain de se Le roy d'Angle trouver à l'assault, mais lui qui desdaignoit d'estre souz loit combatre fon Seigneur souuerain, & tirer espee souz vn autre du Roy de Fran Roy, duquel toutefois il estoit vassal à cause de Normandie, Poitou, & Aquitaine, ne s'y voulut toutefois trouuer, ny ne permit à ses gens d'y venir: tellement

> q les François auec les Allemans, Italiens, Espaignolz, Grecs, & autres, s'en vindrent liurer vn assault si mer-

terre malin.

ce, fon Seigneur.

Digitized by Google

ueilleux.

ueilleux, & tant espouuentable, q de ce temps il n'est nouvelle d'auoir efté donné vn si furieux pour la mul titude des infideles Turcs qui y furent tuez, tant par ceux qui combatoient à la muraille main à main, que par les engins, qui iettoient grosses pierres sus les mai fons de la ville, q'il n'y auoit si fort bastiment qui n'en fut effondré: & dura si longuemet ceste gresle & tem peste, q les habitans n'osoient montrer le nez dehors des caues & mines, qui furent contrains de faire souz terre. Tant dura ceste feste, q'il ne demeura plus quasi personne à la ville: tellemet q ne voyans plus moven. ny ordre de tenir la ville, vindrét parlementer, & ren dirent la ville aux conditions, premieremet qu'ilz ren Acre rendu droient la vraye croix qu'ilz auoient en la ville, & la mettroient en la puissance du Roy de France, qu'ilz fe roient en forte vers leur Prince Saladin q'il rendroit, & remettroit en frachise & liberté tous & vn chacun les Chrestiens, q'il tenoit prisoniers par toutes les terres de son obeissance, de glque qualité ou condition qu'ilz fussent, que le Roy Philippe feroit mener sains & fauues tous les habitans auec tous leurs biens meubles iusques à la prochaine ville de leur Prince, leur donnant vne escorte de gendarmes, à fin qu'ilz ne fussent offensez de ceux de l'ost. Ainsi furet les portes de la ville ouuertes. Les Allemans qui y entrerent les pre miers, comme ceux qui estoient les plus proches des portes, planteret leurs enseignes es lieux les plus emi nents: dont les Anglois furent desplaisans, & les vindrét abbatre, y plantans les leurs combien g'ilz n'eufsent point esté aux assaux. Neantmoins il fut accordé que celles de France y seroient mises, & fut fait ledit r 2 accord

## CRONIQVE

uer ces deux bons pe spouuenterent de gra inations, & iusques ? quatre quantons de it en teste au Conte enser de ses affaires. ien faire la faluation rant la charge à lui iuffice à fes fubietz la protectió de son pa estoit comis, que de r gueres proufitable, o de quant elle est vtile eft nuifible fi elle ne i en ha le moyen, & pe les ou y auoit grande uots Anachorites, ef le toute la coferuation quoy changeans pro i'il auoit de faire, à f ntree, est à preferer à i'est pas vn moyne, a nuoyé de Dieu auec s, rendre à vn chacu trăquillité publique n ne voulut opiniati é, ayant son deuoir d andona l'Abbaïe des affaires publiqs, en ai s fubietz, que grand de iours enfuiuans le art des uoient t le che uoit en , print ifé s'en qui fut ché icee la cha & leans iufques ode, qui ebaftien le Pape t affemle fouue ruant de ouueauté nt habits é: puis en & le Semagnifiına fa beé, les mer qu'ilz lui ur qui con erti que le z auec vne ce: touten leur fau-10yeret au deuant

chateaux se remparent, les labourages des champs se continuent. La fainte foy & religion Chrestienne est augmentee, les Temples resplendisset d'ornemens, la parole de Dieu sacree ha son cours. La iustice regne, les vertus sont exaltees, les vices corrigez, les bons pre miez, les meschas reprimez. Finablemet largesse, abon dance, fertilité, & grand marché de tous biens vient de la paix par laglle tout florit, tout rid, tout s'esgaye Manx venans & refiouit. Mais au contraire, qui ha il rien plus sauuage, plus bestial, & moins digne d'vn homme que la guerre, qui est l'officine & magazin de tout peché, vice, ordure, impieté, meschanceté, larrecin, sacrilege, fureur, rapacité, pillerie, opression, exces, & toute san guinaire violece. Qui ha causé tant de ruines des grans haults Empires des Perses, des Medes, des Grecs, & Romains, finon les diffentions & guerres, auec leurs voisins? Qui ha fait si belles explanades au cruel enne Le Turc i'est mi de nostre Foy, pour faire les conquestes, & granles guerres de des inuasions qu'il ha faites sus la poure Chrestienté, (il n'y ha ordre de le dire sans larmes,) ce n'est autre chose que l'ambition, & auarice qui ont attizé la guerre entre les Princes Chrestiens. Et ce pendant l'ennemi de Dieu ha pesché en eaue trouble, & par les troubles des guerres, plus que ciuiles, s'est fait grand. Met-Essie de la tez Seigneurs ie vous supplie l'essigie de la guerre deuant voz yeux, & vous verrez la plus feroce, & plus truculente beste que l'on pourroit imaginer, comme deux grosses armees de deux cotez, esquelles le plus Guerre entre souuent n'y ha pas vingt hommes qui se congnoissent,

stans trouuez ailleurs se voudroient faire plaisir l'vn à

Chrestiens.

de la guerre.

s'offenserent & qui fissent iamais desplaisir l'vn à l'autre, & qui s'eiamais.

Digitized by Google

l'autre.

l'autre, & toutefois en ceste armee ilz se sont armez de toutes pieces de fer, pour courir comme chiens enragez & hors du sens, & se deschirer, deuorer, & mettre en pieces l'vn l'autre, imaginons la fureur horrible, quand par guerre se vient à ioindre vne bataille. Premierement qui n'auroit frayeur des feux espouuenta Hypothipose de la guerre. bles, des bruits horribles qui estoient faits par les gros enginspoussans groscailloux, & pierresde faix? oyons la mortelle resonance de tropettes, l'effrayable bruit des tabourins, la cocurrence hideuse deux armees, les hanissemens des cheuaux, le cliquetis des harnois, voyos esclatter lances rompues, venteler enseignes & guidos, flamboyer espees, estinceler lueur d'armures, ruer grans coups, tomber hommes & cheuaux par ter re, ondoyer le sang humain, hommes à demi mors foulez des piedz des cheuaux, ne pouuoir regarder au tre chose, a horreur, bruit, cruauté, fureur, meurtre, & de toutes pars image & apprehension de mort. Fina En guerre n'y blement ne reste q sleuues & ruisseaux teins de sang, campaignes bordees & tapisses de corps, & cadaures, champs semez de bastos, fers, harnois, artillerie, char roy, brisez & rompus en pieces. Et quad ie y pense, & le dis, me semble que ie suis en ce danger, & en trem ble tout, brieuemet la fin de telle tragedie, n'est autre Reliqua de la chose, que Temples, Eglises, & Sanctuaires pillez & profanez, villes brulees, chateaux ruinez, villages & lieux champestres redigez en vastité & solitude, culti uages & labourages des champs abandonnez, diuin seruice du tout intermis, vierges violees, femes mariees forcees. Quand tout est dit, toutes choses par la guerre sont eslochees, esbrālees, & desuoyees de leur droit

elier pour faire uoiet le parti du lenéue auoit for us vne motte, v Campays, y mit oient dedens en d'vn Cheualier e Conte ruiner lard de Melier: r aduerti de cee partie du pont 3 Sauoisiens pas-1 Conte arriuee e faire, finon de passer la riuiere iee, qui s'estoiet oyen dequoy le n armee, & tira itier. Ainsi passa le guerre es gar-Et la prime vere er fon armee, & teau de Sessains ai fut prins d'af-3: & duquel fu-: de Grammont, estre coutumier ons, messire Gad. Toutefois vsa con de faire non : car voyant que les fes nobles predecesseurs au monastere de Haultecombe. Il laissa Madame Marguerite de Sauoye sa fille vnique, femme du Duc de Bretaigne.

De Amé treizieme Conte de Sauoye, frere de Edouard.

ard, les estats du païs de Sauoye s'assemblerent en la ville de Chamberi, pour pouruoir au païs d'vn Prince: par ce que Edouard n'auoit laissé aucun hoir mas-

Le Duc de Bretaigne. le de fon corps: ensemble pour aduiser de faire response aux Ambassadeurs du Duc de Bretaigne, qui pretendoit le Conté de Sauoye lui apartenir, à raison de Madame Marguerite sa femme fille vnique du feu Conte Edouard. Auguel lieu se trouua messire Amé de Sauoye frere au feu Conte Edouard, lequel auoit esté mandé par la noblesse du païs, & les commis des autres estats: pour le pouruoir du Conté de Sauoye, come celui qui sembloit plus habile & suffisant à succeder. En ladite affemblee fut faite response aux Ambassadeurs de Bretaigne, par la bouche de l'Archeuesque de Tarentaize, q l'vsance du païs de Sauoye, n'est pas, que femmes doiuent heriter au Conté & Seigno rie dudit païs, tant qu'il restera en vie hoir masse descendant du nom, & des armes des Contes de Sauoye. Et que de droit & raifon est deuolue ladite Seignorie à messire Amé frere germain du Conte Edouard. Et aduenant que cestui decedast de ce monde sans hoirs, messire Philippe de Sauoye Prince de la Moree, est son vray, & legitime fuccesseur: lequel defaillat aussi sans enfans

enfans masles procreez de sa chair, viendroit à lui succeder messire Lois de Sauoye Seigneur de Vaux. Et estant ces trois Princes de l'hostel de Sauove defaillis, lesdits estats aymeroient mieux que madite Dame Marguerite, Duchesse de Bretaigne, fust leur Dame & Contesse que nul autre estranger. De laglle respon se n'estant le Duc de Bretaigne cotent ny satisfait, aduifa qu'il y ha grand interualle du pais de Bretaigne iusques en Sauoye, & que de mettre sus vne guerre en pais si lointain q'il n'estoit aisé ny à propos, par ce que les guerres menees es contrees lointaines, ne succedét gueres fouuent heureusement. Parquoy il fut depuis conseillé de composer auec le Conte Amé, duquel ayant receu quelque finance il se deporta de mouuoir controuerse pour la Conté de Sauoye. La response faite aux Ambassadeurs de Bretaigne, le Conte Amé faisoit grande difficulté d'accepter la charge & administration de Sauoye, pour raison des guerres meues, & esperees à mouuoir, tant contre les Seigneurs Dauphins de Viennois naturelz ennemis des Sauoisiens, que contre les Contes de Genéue: ioint que ledit pais de Sauoye estoit pour lors tant poure & espuisé d'argent & de biens pour les cotinuelles guerres des Prin ces fusdits, q'il sembloit à messire Amé que ladite Seignorie de Sauoye lui seroit beaucoup plus onereuse, que honnorable, ou proufitable. Neantmoins estant pressé & quasi contraint, par les estats du pais, receut folennellement l'anneau de faint Maurice comme l'arre de l'administration du Conté de Sauoye, suiuant la coutume ancienne de ses nobles predecesseurs, & entra au gouuernement du pais, au grand foulas de tout

м 2 le peu

en fin fut la ville prinse par force, & mise à sac: & grand nombre de ceux qui furent trouuez en armes, maffacrez. En ceft furieux affault fut fait Cheualier le Conte Verd, par les mains de messire Guillaume de Granffon hardi & vaillant Cheualier, & par meffire Hugues de Bozefel, sage Cheualier, & tresexpert au Prinse de Syon. mestier des armes. La cité de Syon prinse restoit à prendre le fort & Eglise de Valerres ou s'estoient retirez, & fortifiez les Chanoynes, lesqlz estans sommez de la part du Conte, ne voulurent refister, ains se ren-Chateaux ap-dirent ensemble les forts chateaux de Turbillon, & de parlenans à Leuesque de Valerres, auec promessede mettre les chateaux de Sea, Montarge, & Dayent, entre les mains du Conte de Sauove, dedens huit iours. Et par ces moyens, accords, & conditions furent les Chanoynes, & Communes de Valois receuz en la grace du Conte de Sauoye: moyen nant toutefois qu'ilz recongnoitroient leur Euesque pour Seigneur, & viendroientàl'obeissance, auec protestation d'estre d'orenauant bons & loyaux subietz. Et furent ces pactions signees, & conclutes deuant Leglife cathedrale de Valerres, auquel lieu le Seigneur Euesque fut remis en possession de son siege, & Seien Son Siege. gnorie, par le Conte de Sauoye: lequel estant en l'aage de vingt ans seulement desia commençoit à donner goust des grandes vertus, qui apres furent en lui, en restituant les Prelats de Leglise en leur estat, & resistant à la force, & tyrannie des persecuteurs d'icelle,

Guerre renouuellee alencontre des Dauphinois par le Conte. CHAP. LIII.

comme vertueux & catholique Prince.

Du



V viuant du Conte Amé pere du Conte Verd, messire Hugard Seigneur de Geys, ayant esté outragé par le Dauphin, duquel il estoit homme lige, se de partant de sa fidelité, & hommage en

quoy il lui estoit obligé, s'addressa au Conte Amé pere du Conte Verd, & releua sa Seignorie & Baronnie de Geys dudit Seigneur promettant de la tenir en fief des Contes de Sauoye. Mais depuis estant au lict de mort, serepentit d'ainsi l'auoir fait: & apres auoir man dé messire Hugues de Genéue le sit heritier de sadite Seignorie & Baronnie de Geys, à la charge & condi- Seignorie de tion, qu'il en feroit foy & homage à son Seigneur le du dauphin. Dauphin de Viennois: & ainsi le lui commanda par ordonnance testamentaire. De laquelle chose estant le Conte Verd aduerti, manda soudain à messire Hugues de Genéue, qu'il eust à lui venir faire la foy, fidelité & hommage de la Seignorie de Geys, comme il estoit tenu suiuant celle de son predecesseur. A ceste fommation fit response messire Hugues, qu'il n'auoit que faire auec le Conte Verd, touchant la Baronnie de Geys: & que celui duquel il la tenoit en fief, estoit assez puissant pour la lui maintenir. Le Conte de Sauoye se doutant en partie de ceste arrogante response, tenoit vne armee preste, auec laquelle (ayant entendu la response) vint mettre le siege deuant le chateau de Florimont, & à grand fureur, & force d'armes entra dedens faisant telle execution de ceux qui s'estoiet mis en defense, comme ilz meritoiet, ayans tué aucuns de ses principaux amis en cest assault. De la fit preparatiues pour planter son siege deuant la ville & chateau de N 3

mon, hardi & vaillant Prince, & qui en son temps exe cuta plusieurs choses memorables. La premiere fille du Duc Lois, fut celle qui fut Royne de France, & Charlot de femme du Roy Lois onzieme, nommee Charlote, & de France. mere du Roy Charles huitieme. L'autre fut femme du Marquis de Monferrat, & la tierce fut Bonne, femme au Duc Galeace de Milan. Au furplus estant ce Duc Lois de Sauove, aduerti de la venue du Roy Lois onzieme, en la cité de Lion, pour certain traité q'il auoit affaire, auec le Legat du Pape: y vint à grande compagnie: par ce que le Roy estoit son gendre, duquel il fut receu en honneur & magnificence. Mais audit Seigneur Duc furuint vne grosse maladie, de laquelle Trespas de il mourut en ladite cité de Lion, au grand regret Sauore, à Lion. de tous les Princes Chrestiens, desquelz il estoit grandement aymé.

Lois II. Duc de

Du droit qu'ha la maison de Sauoye, au Royaume de Chipre.

Lois filz de Lois 11. Duc de Sauoye, Roy de Chipre.

v R autant que ce Duc Lois eut vn sien filz nommé Lois, qui fut Roy de Chipre, & en iouit, & le posseda quelque temps: il y ha plusieurs gens qui desirans sauoir la cause pour laquelle

ce Royaume tomba en la maison de Sauoye, s'esbahissent encores plus, come il en ha esté si tost distrait. Pour laquelle chose sauoir, ne m'ha semblé impertinent, de reprendre & refumer les choses vn petit plus Royaume de hault, à celle fin que l'on puisse entendre entieremet, comme celui Royaume ha longuement esté entre les mains des François, & mesmement de ceux de la no-

Chipre long temps entre les mains des François.

ble

ble maison de Lusignen iadis aussi Rois de Hierusa- Ceux de Lulem. Est donques à sauoir que Chipre est vne Isle en Rois de Hiela mer Carpatie, entre Cilicie, & Syrie, avat en circuit trois mille quatre cens vingt stades, & à plusieurs mon taignes ressemblas cornes, & pour ceste raison ha esté nomee Ceraste, c'estadire cornue. Aussi autrefois sut Ceraste, ou appellee Cripte, c'estadire cachee: à cause g'elle sem ble estre toute cachee de la mer. Elle ha du coté de Midi la mer d'Egypte, & du coté d'Orient elle regarde vers Rhodes, du coté de Septentrion elle ha son regard vers la Trachee, & la Cilicie: les parties Occidentales sont closes de la mer de Pamphilie. Et est vn lieu fort abondant en richesses, voluptez, & luxure: à ceste cause l'auoient les antiques dedié à Venus. Ceste Chipre dedies Isle apres l'inclination de Lempire de Rome, ha longuement demeuré en l'obeissance des Empereurs de Constantinoble, & iusques à l'an de la natiuité nostre Seigneur mille cent nonantecinq, que le Roy Richard A l'an 1195. d'Angleterre, avant mis sus vne grosse armee de mer, d'Angleterre. pour le voyage d'outre mer, & le recouurement de la terre sainte: arriua au port de Chipre, duquel estant rudement & inhumainement repoulsé par les Grecs, Las Grecs. fut contraint d'employer les forces qu'il auoit assemblees pour combatre les infideles, contre les Grecs Chrestiens. Desquelz ayant obtenu victoire, les chassa de toute l'Isle de Chipre: & s'en empara. Et bien tot apres en establit & constitua Roy, Gui de Lusignen, Gui de Lusi-Roy de Hierusalem, lequel auoit esté chassé du Royau Hierusalem & me de la terre sainte, & s'estoit retiré à ce Roy Richard d'Angleterre: pour lui requerir secours contre Saladin Roy des infideles. Lors Richard pensant qu'il Saladin Roy

rusalem.

cornue. Cripte, ou cachee.

v auoit

en or, ou estoit insculpee vne teste d'vn Prince, q l'on disoit representer la semblance de Lempereur Honorius, ladite Emeraude fut estimee cinq cens escus soleil. Dauantage en ce coffre estoient force ioyaux, comme bagues à pendre aux aureilles, carquans, dorures, cein tures, & autres aornemens de Dames, entre lesquelz vne Image qu'on appelle Agnus-dei, alentour dugl estoit escrit, maria nostra florentissima. & en vne lame d'or estoient insculpez les noms qui s'ensuiuét: Michaël, Gabriël, Raphaël, Uriël, & le tout en caracteres Grecs. Item y auoit vn raison fait entieremet de pierres precieuses, & principalement de Eme raudes, & semblablement y auoit vn peigne d'or, de la longueur de douze doigts, au milieu duquel estoit inscript d'vn coté, Domino nostro Honorio, & de l'autre, Domina nostra Maria. Aussi y auoit vne pierre chelidoine en laquelle estoit entaillee la figure d'vn Rat, & vne limace. Plus y auoit vne couppe de beau Crystal, & vne paulme, ou esteuf d'or semblable à celles, dont l'on ioue, fors qu'elle se pourroit deuiser en deux parties. Finablement y furent trouuees pierreries innumerables, entre lesquelles aucunes estoient vsees & effacees par l'iniure du temps & vieillesse: les autres retenoient encores leur recente & naiue beauté: & toutes ces richesses auoit donné le noble & victorieux Prince Stilico à sa fille Marie. Et fut la plus excellente partie de ces ioyaux enuoyee au feu Roy François, par le Pape Paule tiers de ce nom.

Acheué d'imprimer le seizieme de Iuillet,

nce,qi: eur Ha

cusion

r, coe: Ire, e

lefq

m¢;

1551¥.

omi ç : leta

: eac

delæ

or, d

1000

lt.

iK

Cr.

[6

72

ss. Te:

je. It

!

lê



## RÉIMPRIMÉ

PAR LES SOINS DE

GVSTAVE REVILLIOD & EDOVARD FICK

\*

IVLES-GVILLAVME FICK, IMPRIMEVR

A GENÈVE

1874







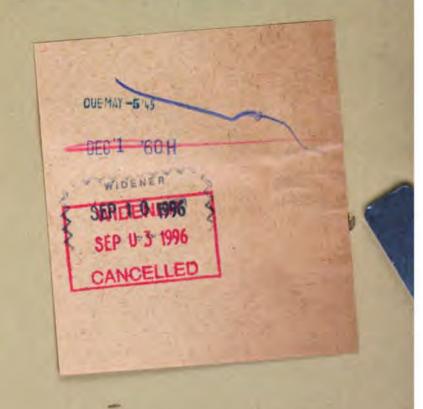